









Van dit merk verscheen de tweede druk in 1646, de derde in 1659, de vierde in 1660, de vijfde in 1662, de zesde in 1863, de zevende in 1669, de achtste in 1703, de negende mede in 1703, de tiende in 1745.

Zie over dit werk: De crederlandsche Emblemeta don AG.C. de Vries, 1899.



#### IANVANDERVEENS

## ZINNE BEELDEN.

OFT

## ADAMS APPEL

Mitsgaders

Syne oude ende nieuwe ongemeene

## BRVYDT-LOFS

ENDE

ZEGE-ZANGEN

IN WANDERNIENS adligida alighis TOWN OF THE OF THE PROPERTY OF TELEFICIAL STREET

#### IAN VANDER VEENS

## ZINNE-BEELDEN,

### ADAMS APPEL

Verciert met seer aerdige Conft-Flaeten Musgaders

Syne oude ende nieuwe ongemeene Bruydt-lofs ende Zege-zangen.



t'AMSTERDAM By EVERHARD CLOPPENBURGH, Boeck vercooper op 't Water 16421.

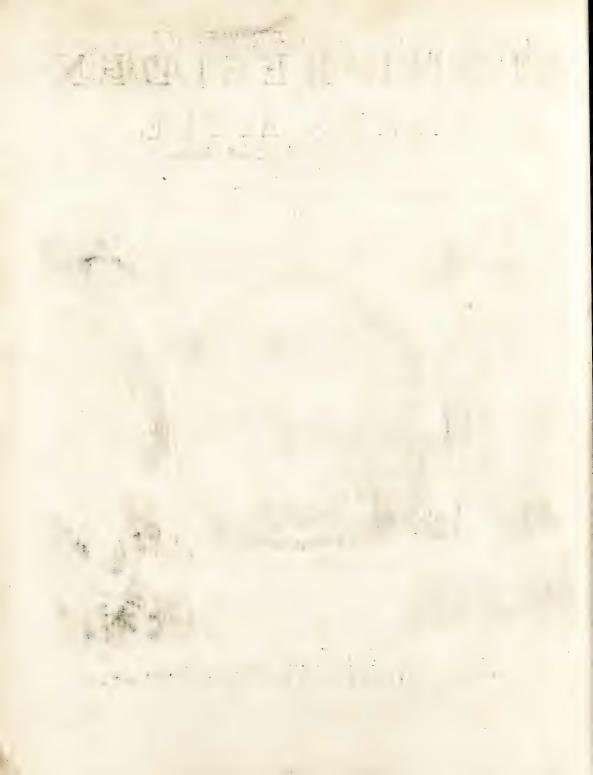



Edele, Eerendtweste, Achtbare, VVijse, Voorsinnighe ende seer Bescheydene Heeren,

# Burghermeesteren Schepenen ende Raedt

Der Stadt

### DEVENTER

MYNNE GEBIEDENDE HEEREN,

En seyt datter heden noch tong noch penne vets vertoont, of en is bevorens geseyt of geschreven, 't gunt ik belyde, uytgesondert de Nederduytsche Rijm konste. Welker (myps ordeels) in deser ceuvve, op't hooghste van Patnasis belauvvete,

vviens ongehoorde krachtige glans, de luyster der Ael oude Poëzye verdooft, (gelijck de gulde Zonne de tintelende Sterren,) parnykende met nooyt gedachte Cier-vvoorden, gelyke nissen, omstandicheden ende soet-vloeyend' verhaal, vaak de geschiedenissen van geringe Stosse, soo behaaglijk ende ange-

maam

naam, datse over-vreemt en vry vvat besonders schynen, vveet oock in sulker voegen het oude met een blinkendt vvit ende schitterent licht soo Heerlyk te bepeirlen, dat het tot een uytmuntend nieuvv' herbooren vverdt, ende de deught totin't gulden Choor der Cherubynen met sulken Hemelschen deftigheyt te verheffen, dat onse Zielen vverden opgetoge, die ook in tegendeel, het Goddeloofe onheyl, met af-keerlyke vvalgelyke straffe en af grysselyke smaet-redenen, can so versoeylyk svvart ende stinkende verhaat make dat het den Boos-doender bekoortst ende sidd'ren doet, dit seg ik vermag de heden-daagsche Poëzye, tot vvelker ik meer genegen als bequaa ben, ende my des geensins en vermete, schoon ik van dit ivvangere baare, maar roeme alleen onses tyts, so over-ledene, als noch levende Poëten, vvelker naam ik my gantsch niet an en matighe, veel min daar voor houde, onangesien sullen my de vvetende gestaden, de voornoemde boven de oude te setelen ende te belauren, gelyk Ennius dede in synnen tyt, noemende de Poëten, heyligh, 't gunt met groote redenen, hem versaakende, vanden lydtsamen oprechren Hiob, ende den Godt-lievenden Propheet Davidt mach gheseyt vverden, als synde bemurcht vol van Goddelijk ghezangh, door vvelkers ghezeghende Springh-ad'ren, de domme verlicht, de leerlingh gesticht, de vroome gepresen, de svracke gelaest, de droeve getroost, de goede verheught, ende de boose bestraft, verschrikt ende vermaant vverden, vvelke stichtelijke outheyt, deur Beza, ende Clement

Clement Marot, in't France met treffelyke Zang-rymen op and're maat en thoon, ende daar na door Dathenum in Nederduytsch is over geset, ende dien volgens, door Camphuysen ende and're Heerlijk verciert ende vergodet, vviens hoofden onvervvelkelyk daar door becranst blyven, in voegen als Solon 1eyde, de Rijkdommen syn ongestadigh ende verganckelijk, maar de deughdt is edel en eeuvvigh, tot an-lok van dien. hebbe (niet tegenstaande het gering vermogen ende d'onbequaamheyt mynes Styls) de vryicheyt genomen om het oude en quaade mif-bruyk des levens op't openbaar tonneel te stellen, daar de seylen door Zinne-beelden Lieden ende klinkdichten, berispt, belacht, betreurt ende verfoeyt vverden, ende mitsalle onheyl en jammer, druk moeyte, pyn en ellende &c. ons door d'over-tredinge Adams is gevvorden, benaam ik 'tselve Adams Appel, hebbe (als voorseyt) het oude met yet nieus over.trocken ende 't naaste Spoor gesocht, om de traage Lesers te trecken, vvetende dat tot Rymery de meeste meerals tot and're Schriften geneygt syn, ende dat gelykenissen of voorbeelden haar locken ende verheugen, ende tot de fabuten die 'tvoor-stel bevestigen nieus-gierich syn, verhoopende door sulken middel yets stichtelykx mocht spruyten, dan duchte dattet meest sonder op-merk sal over-loopen ende om bladet vverden, vertrouvve, dit met Minne-deuntjes ende Venus jankerye vervult vvare, soude tresselyker van veele onthaalt vverden, voornaamelyk vande jeucht, vvelker haar vvat meerder

der vryicheyt in d'ydelheyt an maatigen, als de middelbaare ende bejaarde pertoonen, 't vvelke (Godt betert) te veel is inghevvortelt 't gunt Erasmus in syn Coloque op 't hooghste mispryst, seggende, dvvaes is hy die in ydelheyt het leven, ende de Margen met slaapen deur brenght, vvaar van (leyder) de vverelt overvloeyt.

En keurt voor 't angenaamste, Het alder onbequaauste.

Des seyde seer vvel Gato de oude, teghen de hartneckige Romeynen, 't is svvaarlyk te spreken tegen een Buyk die geen Ooren en heeft, indien de treffelyke geleertheyt deses Mans, ghehylykt ande soet-vloeyende vvel sprekentheydt, voor de dommeWulpsche onbevveeghlyk vvas, vvalgende van sulken Nectar, lichtelyk staat dan te peylen hoe onsmaakelyk myn gerym voor diergelyke sal vvesen.

Te meer alsoo ik nooyt Castali vloedt en vondt, Veel min daar van ontsingb een druppel inde Mondt.

Niet hebbende te baat als de Borne myns natuirs, vvelker met myn kleyntjen parst te vvoekeren, ende myn geringh pondeken niet te delven. Misschien oft het yemandt mochte ten goede bekooren, men speurt vaak dat een geringschynnende Raedt, van cender in d'Arzenye onervaaren, groote quesse, quaal oft quellinge geneest, ende datmen diktyvyls

wvijs uyt stechte gemeene Menschen, als Huysluyden, Harders, Schippers, Visschers of dierghelyke, yet nuts ende an merkens vvaardigh trectt ghelyk den ouden ende schier af-gheleesden Philosooph van een kindt dede, ook ervaartmen, dat vaak in slechte vveyden steenachtighe klippen, hooghe, drooge zandtduynen ende onvermoedende plaatsen, vvel tresselyke geneest cruyden syn.

Des hoop dat min of meer deef mynne leeke vloedt, Sal deughde baaren, en verheughen het gemoedt.

In voeghen als Virgilius, vvelker seyde Peirlen vondt inden drek van Ennius, meenende des selfs Poëzye, des hoope (als gheseyt is) dese mynne gheringe plantinge yet smaakelykx sal teelen, tot vvelke ik (onberoemlyk) alle de vverreldt noode voornaamlyk myne Landts genooten, ofte mede-Burgeren der vermaarde ende vereeuvvde Anze stadt Deventer, in vvelker ik (onvvaardigh) van Godt het leeven, ende binnen der stede Haarlem, het licht ontfangen hebbe, soo vvylen mynne ouderen, het Spaansche jok ontvveeken, 't gunt d'onbegrijpelyke gebenedyde handt des Heeren, heeft gevvendt, ende ons (foo hy Israël uyt de Egiptische slavernye ende Babelsche banden verloste) vveder in voorige vryheydt hersteldt, vvel vvaardigh 't selvige in 't harte te griffien, gelyk den over-treffelyken Musicalen Poët en Psalmist David het vvedervaar synner voorwaderen deede, vviens tonge snaaren ende penne, so Hemelsch 3. 3.

daar af queelden, dat noch heden de heylige Echo van-dien, hergalmt inder vroomer hart en ooren, niet min syn vvy ver-schuldight (als voormaals het zaadt Abrahams) op 't hoogste dankbaar te syn; gelijk (na lof lijk ghebruyk) jaarlijkx op den lesten dagh Mey, ter eeren Godes, tot geheugenisse der zeghe deser stede geschiedt, tot vvelker ik door een bloets-treckige Mangneet vverde getogen, gelijk Aristides tot syn Athene, niet tegenstaande onschuldigh ende om syn op-rechtigheyt gebannen synde, seyde

'k VV ensch dat Athene bloey (onangesien myn leet,) Soo-daanigh datmen my in mynnen ban vergeet.

Dit vvenschte Aristidem syn ontrouvv Athenen, vvat syn vvy dan vvel verschuldight tot onse getrouvve Deventer? onder vviens vreedsame vleugelen vvy schuylen, diens vvelstant ik vvensche ende verhoope op 'thoogste mach rysen ende bloeven ter eeren Godes ende pryse synnes naams, tot bezelinge van dien, offer ende toe-eygene ik V ED. mynne losselyke Bescherm-Heeren ende vvettelyke voorstanders, dese mynne Zinne-beelden ofte Adams Appel, als synde onghemeen aen V ED. verplicht, ende dankbaarlijk verbonden vveghen V ED. Vaderlijke voor-sorghe, ende trouvve vreedsame beheerschinge, in voegen daar deur bemindt, ontsien endegeeert vverdt, 't gunt yeder der ingesetene soo hooge als leege-standts verschuldet, den onuyt roemlijken Schepper te bidden V ED.

daar

daar inne lang-duirigh ter Zielen zaligheydt te handt-haven, 't Sunt ik V ED. van geheelder harten vvensche, blyvende gestadigh Mynne Gebiedende

Edele, Eerendtveste, Achtbaare, Wijse, Voorsinnighe ende seer Bescheydene HEEREN,

> V. ED. Onderdanighen Dienaarende Mede-Burger,

> > JAN VANDER VEEN.



Aen

## IAN VANDER VEEN,

Op fijn

### ADAMS APPEL

Verrukten't eerste paar, en deed het roekloos eeten
Van das-gekeurde vrucht; 't welk, over hun geslacht,
Niet dan ellendigheên en jam'ren heeft gebracht,
Dit hebt ghy, Geestigh Man, ten baake van ons leeven,
Toor Zinne-beelden hier te kennen willen gheven,
't Quaadt, dat door 't openen der dooze van Pandoor,
In d oope lucht verdween, stelt ghy ons duyd lijk voor.
Toch soo ghy staat naar lof, en eer soekt te behaalen,
Verpynt u ook om dus de deughde af te maalen.
En, onder alle, die, ghelijk d'Aschreër schreef,
Op 't onderst van de boom der doose zitten bleef.

Nostra Damus Letis

Op:

## JAN VANDER VEENS

ADAMS APPEL.

Oen Amphion de Rots en Stenen kost verleyen, En temmen met de luyt den Tygher, en de Leeuw: En Orphei geklach de Helle kreech aen't schreyen, En volshen synen eys daar was de gulden eeuw. Nu syn de tijden leem, en yser onder cene, Veel brosser in het goed' en harder in het quaede, En buyght ghy die nu mee, soo seghick van die ghene, Die voor u syn gheset, niet eene voor u gaet.

Niet dat ick dies u loff, en penne wil onttrecken Laet die de Beesten al beweeghen, en de Steen, Maer siet het spreeck-woort eens, de Werrelt is vol gecken, En soo ghy die beweeght, ghy wint het vander Veen.

ADR. STICKE.

#### HENR. HEYDEN DAL

## JAN VANDER VEENS, ADAMS APPEL.

E waerheyt spreeckt, en schrijft ghy, vander Veen;
Het outst dat is de waerheydt,
Waer van de lieve outheydt oyt metre en,
Ons na-liet d'Helle klaarheydt.

t Is oudt en waer, 't is meer als helder klaer,

Godt fonder lak ons schepte,
Soo langh den eersten valschen Looghenaer
Tot af-val Adam repte':

Den Appel dien hy ongheoorloft nam,
Ons daechlykk noch doet trueren,
Ja wat ons volghen fal van Stam, tot Stam,
Sal't felve, als wy, befueren.

Het Grieksch' paer wysen, waer van d'een beschreyt,
De werrelt syner tijden,
En d'aer belacht des Werelts ydelheydt,
Wy beyd in u belyden.

. . . . 3

#### JAN VANDER VEENS ADAMS APPEL.

PRijst m'hem diet met zoetighede En bevalligheydt sijn reeden, Cieret dat d'aanhoorder lockt En den Leser gretigh tockt.

\*\* Aenghenaem- Gave\* daermen (met betalen)

beyt van freken ofie schryyen.

t Zoetste zoet en zoet' hier met

t Scherpste reyn geen hulp hier biedt.

Scherp verstandt. Spits-vinghe' ooren, '
Die u zelden laet bekooren,
Door een zoete styl alleen,
Maer eyscht woorden vol van re'en:

Woorden leerzaam, in't doorgronden, Woorden, die Quintalen ponden Weghen: zoo in Leer en Maet, En gheen stip verlooren laet.

Leest dit Boeck, hier zuldy't zame Zien, ghevoegd' een aengename, Wel-ghestelde zoete-stijl (Zoeter dan in langhe wijl.

Vyt de zoete Wester-landen Eenigh zoet quam aen ons stranden, Aen de Re'en, vercierdt met leer Teeldster vande Deughd en eer. Deughd, die voor de helsche krachten. Eere, die voor spoock noch machten Noch voor geen ghewelt en wijckt: Deughde, die syn Teeler rijckt.

Met een schat, die roest noch motten Kan verteeren noch doen rotten, Noch in voorspoet en misgroeyt Maer in tegen-spoet meest bloeyt.

Prijst m'hem, die met zoetigheden Of bevalligheydt sijn reden, Cieret dat d'aenhoorder lockt, En den Lezer gretigh tockt.

Wat lof salm'u dan berey en?
Die u Penn' soo weet te ley'en
Ende al-sulke streecken treckt,
En soo Deughd' en Leer op weckt.

VANDER VEEN? ick swigh in desen,
Stoff ontbreeckt my, wat sout wesen.
Alof ghy Griecx en Latijn
Verstond? 't kond niet beter sijn.

ELCK HOOR-NAAR & GOEDEL

Op den

#### ADAMS APPEL.

Van

#### IAN VANDER VEEN.

Ens rechten Rymers wit is stichtelijck vermaecken; Maer selden vindtmer een die 't rechte wit kan raecken: Men mist er soetigheyt of stichtigheydt van saecken.

k.Houd

Als 't gheen vermaeck'lijck leert, met nutte soetheydt sticht: Beyd'heeft het vander Veen in alles uytgericht.

Hoe dat verbooden ooft de werelt most bekoomen, Dat in dien schoonsten Hof, aen Edens silver-stroomen, Den Hemel wert tot trots, van d'eerste lien genoomen.

De Gheest van vander Veen heest sulckx hier af-gebeelt, En van Pernassi spits soo tref lijck af-ghespeelt; it Gheen nu de wereldt door ghesonde vruchten teelt.

Die Man verdient den Crans welck onder schijn van jocken, Is machtigh onse jeught soo nutlijk te verlocken. Dat die, van sonde-lust tot sonden-haet getrocken.

Haer vuyle vuyl verfoeyt. Die konst is onghemeen Ick weet in deese konst, ghewisick weet er gheen Die met een ernstigh jock, wat wint by vander Veen,

Die Ooft, en rijpe vrucht kan, alseen Spiegel, toonen Het Gros van sonden, die soo diep, laes, in ons woonen, En hoe wy't meeste deel noch leven inde boonen.

Wy fyn hier fonder pyn in andre lien Persoon. Ons eyghen snoo bedrijf soo cierelijk ten toon 't Ghewis geparst van schaemt, maeck sich doch eenmael schoon.

Roemwaerde Zielen koomt die hier ter werelt leven, Derwelcker naem vermach veel eeuwen om te sweven, Coomt onsen vander Veen verdienden Lof-crans geven.

### d'ADAMS APPEL

Van

IAN VANDER VEEN.

Planter van de boom! die d'Appel ons komt gheven, Hoe is het mogelyek, dat ghy in eenen Geest. Die op het gheestigh sweeft, soo veele gheest doet leeven; Daer nu soo meenigh gheest sijn gheestigheyt uyt leest.

En Appel, welck een lust keuntg in de Ziel ontsteken, Als't oogh sich in de sijst uws ommetreeks vermaakt, En dat de gheest, het gheen ghy, sonder yets te spreken, Ons soo wel-sprekendt seght, met soo veel lusten smaakt?

Ik meen soo d'Appel, die ons Groot-vaar eer bekoorde, Dat hy om eenen beet het Paradys verliedt; Had deer er smaak ghehad, men daeghelijk niet hoorde, Dat hy sy al te slecht van syn vermaack verstiet.

O gever van dit Oost! kost ohy ons elders wijsen, Daer noch dees vruchten staen, wy gingen'er strax been, Al waer het noch sooveer; doch boven al u prijsen: Maer noodloos; mits men die slechts vint by vander Veen:

Vervvin u Selven.





Aande.

## Borgherye

Der Stadt

### DEVENTER



Yt minnelyk gegroet myn lieve Landts-genooten,
In d'over-oude vest an Drusi Grist gesprooten,
By wien 't gemijtert hooft van Roomsche heyligheyt,
(Onveyligh in het sticht) verkoos syn veyligheyt,
Vermitser in syn wijk noch steden noch gebouwen,
Bestandigh waaren die Heer Baldrijk dorst vertrouwen,

Dies hyghende ghevlucht, tot u sich heeft gherept,
Al-waar hy buyten schroom den Adem heeft herschept,
En legherde zyn hart hier binnen inde ruste,
Daar hem de soete weeld de bleeke vrees af-kuste,
By 't vochtich Cristalyn van onsen Yssel-vliedt,
Anschouwende van veer in 't Dijsigh blaauw verschiet,
Hoe aardigh ons begroeten 's Veluws hooge toppen,
Gepruykt met Eyken-loof en ruyge Heyde-knoppen,
Welk Ceres heeft bekranst, begroent, begrant, begraast,
Soo cierlijk, dattet oogh sich starende veraest,
Te meer wanneer de Lent met bloeysel, bloem en blaaden,
Heel schilderlijk borduirt, de klaverighe paden.
Daar Philomela queelt, in 't kronkeligh gheboomt,
Daar Titer leyt ghestrekt en dart'le deuntjes droomt

Van Daphne syn Vrindin. van haar aldaar bescheyden, Om t'samen min by min en Cud' by Cud' te weyden: En swiertmen het gesicht ('t gunt inde keur verwart) Soo dringht ons deur het oogh verheugelijk in 't hart De heuvelen van veer besneeuwt met witte vachten, Daar mennigh Harder pooght't gemarmert vee te wachten, Daar Coridons ghefluyt fyn Silvia beroept, En tot de zangh bekoort te wijl de Cudde snoept, En wauwelt kommerloos, het angenaame voeder, Enlaed' alleen de forgh op syn getrouwen hoeder. Maar neen, al langh ghenoegh de Veluwe bespiedt, Wend om het wacker oogh belonkt eens ons gebiedt, Een tweede Canaan van Boter, Melk en Cooren, Als of al-hier den coghst gheteelt was en gebooren, Daar over-vloedt van vee verheerlijkt onfen disch, En graagelijk verciert met blanke Yssel visch, Met aerdisch en vliegendt wildt, soo Haasen als Patrissen, Met Quackel ende Snip en diergelijke Spijsen. Soo mennighvuldigh, dat de tonge ons valt te krank, Onf lippen al te swak, om't minste vande dank, (Soo wy verschuldight zyn) daar Gode voor te gheeven, Schoon of wy staadigh voor hem knielden als ons leeven, O Schenker alles goedts! nooyt uyt nooyt uyt geroemt, Hoe nyvert hier de Bye op alderley gebloemt, 't Gunt ons en onsen kreyts met honich was en raaten, Vervult, dat't overschot in vol gepropte vaten Vervoert, verhandelt werdt in grooten over-vloedt, Soo mildt werdt ons geteelt 't beloofde-landtse soet. Niet min is ons een heyr van blaatendt vee ghegeeven, Of Labans Cudde waar van Jacobhier gedreeven, Wiens angenaame wol ons deckt voor koude' en schaamt, (Vaak prachtiger gelijk 't een Christen wel betaamt) Wiens angenaame wol wiens vliesen ende vellen, Een vaste stijl en stut in onsen handel stellen, Die ons Christallen stroom op haaren rugge laadt En groet daar me den Tuyn van onse vrye staat.

Die vrindelijk ontfanght de sacht ghesakte kielen, Bewelkomt met een lach van mennigh hondert zielen, Die mierlijk nijveren en niet en connen doen, Als door het edel vlies haar schraal ghesin te voên: Nu laat ons onse Grens en boodem weêr betreffen, En die met waare roem niet buyten daadt verheffen, Onnoodigh klaare blyk te stellen op 't Tonneel, Onnoodigh't over-schoon te cieren met sluweel. Onnoodigh onf' ghowest met Paauwen-pronk te veed ren, Daar d'Eyken sonder tal als Libanonse Ced'ren Bereyken soo het schijnt des Hemels blaanwe boogh, Wiens toppen door de hooght' verkleynen in ons oogh, Het gunt sich vaak vergeet aan deef' verheven kruynen, Wiens Schaduwen op d'aard' haar Beeltenis af-bruynen, Daar min of meer de Zon met straaltjes onder speeldt. En met een gauwicheyt yets vande schaduw' steelt. Waar van het dor gemoet deur tijts-verloop an't sooren, Schier Aerselt in syn Lent, en schijnt van nieuws herbooren, Aensiende' hoe't Hemelsche het aardtsche hier verciert Anhoorende hoe't Pluym-ghedierte tiereliert: Ansiende 't veldt gebloemt 't geboomt met vrucht behangen, Anhoorende de Galm en d'Echo der ghezangen: 't Schij ne Musa sich vergeet alhier in 't groene gras; Bedaar en sie wat nut ons brenght die hout-gewas, Het welk Crispini Gildt meest jaar op jaar doet vellen, En knotten Croon en stronk en die van schorss ontschellen, (Een spiegel voor de mensch en 't suyver fier gelaat, Hoe alles door de doodt of metter tijt vergaat) Soo sietme tak en stam ontkleeden en ontoven, De Romp tot brandt, de huyt om huyden me te loyen, En niet alleen dat fich hier yeder van voorsiet, Versentmen 't wijt en zijdt ver buyten ons gebiedt, En macken Gout van hout en Silver vande basten, En houden hours genoegh om's winters by te gasten,, Noch ander heirt-genot veranderingh van brandt,. Brenght ons met mennighte het Tubantinsche landt,,

Of anders Twent ghenaamt, ghehecht aen ons geweste,. Wiens Assen talleloos beturven onse veste, Dus mynnen hier een schat van onghemeene waard' De Burgers uyttet hout de Boeren uytter aard', t Is waar Batavia u Veenen syn te looven, Veer boven d'onse, maer in 't hout gaen w'u te boven, Dat ons u toe-voer strekt dat kent een yeder een, Dan konnen 't buyten u wel klaaren met ons Veen, Dus yeder heeft et syn ghy wint het met de Scheepen, En wy fyn Baas met hout met Vlegels ende Greepen, Wy syn u Baas met hout dat's 't eynde mettet Liedt Want sonder ous behulp had't soo veel Scheepen niet, w En hoeven geen getuygh gaat vraaght'et d'Amsterdammers, Of die van Hooren of de vlytighe Sardammers, Al schoon dat haar ghelaat ondienstigh schynt te Hoof, Ghelooftse daarom vry, zy hebben hier gheloof, Vaak meerder als de gheen die rinkelen met Spooren, Of die 't gepoedert hair doen swaayen om haar ooren; Nu laat ons bryten-om betreeden onse Stadt, En sien hoe cierelijk die met Hooven is om-vat, De welk Robynnigh als de Dageraatsche Roosen, Van Pruym en Abricoos en schoone Karsjes bloosen, Daar 't swanghere gheboomt met ooft is over-la'en, En lacht soo lieffelijk 't bevruchte Vrouwtjen aan, En kan d'onlustighe tot dubbel lust bekooren, Ansiende 't Somer-rijp-ons inde Lent ghebooren, Daar's Mays in't rijfen en in 't daalen vande Son, Het Nachtegaaltje queelt ter eeren van Pomon, En over-stemt glieheel al d'ander vlugghe Dieren; Die nessens hem verselt seer aardigh tierelieren, Ofiere Philomeel! dank-heb o Coninkx kindt, Die ons en ons ghewest en onse Stadt bemindt, En zyt ons toe-gheneyght ja toe-ghedaan in allen. Wijl ghy u legert ook hier binnen onse Wallen, Daar ghy (al-eer Auroor haar in't schaarlaken pronkt, En't werreltsche gliewoel noch vanden arbeyt ronkt.) 33

Ons uwe deuntjes schenkt, tot dat de Son komt praalen, En u ghezangh hervat als die begint te daalen, Voorwaar soo-daane gunst bewijst ghy weynnigh Ste'en, Waar op wy tot u lof een voet te hoogher tre en, Een teyken dat al-hier de Wallen u bekooren, Die met haar faulce-Braye, (als met een lijn geschooren,) Soo cierlijk fyn omheght van doorenen beplant, Trots Schanschen ofte Vest in onse Neder-landt, Of ist om dat de lucht en stroom u anghenaam sijn, Die soeter als ghemeen, gesont en seer bequaam sijn? Het zy hoe't zy hier klinkt u soete Lentens Liedt Daar't rijk Batavia gantschweynnigh van gheniet, Soo weynnigh dat al-daar fyn duyfenden van menichen. Die u ghezangh om veel in haare Hooven wenschen, Dit hebben wy Batave' en ghy hebt dat wy niet, Dus nargens ist na wensch altijt ontbreekter yet: Soo heeftet Godt ghevoeght ghegeven en genomen, Derhalven waarmen is ift nimmermeer volcomen, Reyst vry de werreldt deur of waar de Sonne blaakt Soo schoonen Landtschap niet daar 't alles is volmaakt, Of schoon de dwaate foekt (met vdel onderwinden,) Den Hemel op der aard 't verkeerde sal hy vinden, Hoe meerder dat hy vroet hoe min hy die ontdekt, En vindt toch anders niet als 't gunt syn hart bevrekt, Hou penne niet te veer dus uyttet Spoor te loopen, Laat Vrecken haare schat en wy na beter hoopen: En keeren wederom van daar wy sijn ghegaan, En spreken ons ghesin en Landts-genooten aan, Die buyghsaam syn de wet getrouw in Borger-plichten. Die Vrinden syn te vrindt en voor geen vyandt swichten, Wiens treffelijk ghemoedt stijght hooger als de Wal, Verhoope dattet soo tot synnen Shepper sal, O Heldelijke Lien ô onversachde Mannen, Die vaak de koortse joeght in 't harte der Tirannen,' Godt gheve sulkes keer in u ghemoedight hart Lot vreete, schroom en schrik voor sondelijke smart,

k Meen Goddelijke vreef geen werreltlijk vertfaaghen Een vreef' die zeghe baardt en onheyl kan verjaaghen, Een vreef' die nijt en spijt, bedrogh en Hoerery, Broodt-dronken over-daadt en grootsche hoverdy, Of wat an't vleys beklijft tot doemenis der zielen, Gheheel verwinnen kan, en doodelijk vernielen, Op dat ghy spooren meught na 't Hemelsche bezit, En doelen alfoo na het onvergank'lijk wit, 't Gunt niet als 't geest'lijk oogh te recht en kan bemicken, Noch weeren vander-handt de Satanassche stricken, Waar me deur Adams val de werrelt is bezet. Soo datmen nau de voet can mijden uyttet net: Dit heb ik u uyt gunst tot schousel op ghedragen, Mishaaght u mynne stijl laat u myn gunst behaagen, De welke' u onghemeen na wensch ten Hemel heft. En myn ghedichtselen ontelbaar over-treft, Dat dit myn harte baart voorseker iku lieden, Die tot bevest van-dien u kom uyt jonste bieden, Myn over-schot van tijt tot Rymery gheplant, Gegroeyt tot een gezangh, en stel u die ter handt, Vertrouw u weder-gunst myn feylen sal bedecken, Gelijk ik hoope dat u zondelijke vlecken, Door loutere ghenaad' ook onsen Heylandt sal, Die naan lijf en ziel behoe voor ongheval, En wensche dat hy daarwil gheestelijk in enten, Der Duyven simpelheydt, en't voor-sicht der Serpenten, Het gunt beklijve tot een Hemelsche Laurier, De welke u heylighlijk en eeuwelijk vercier.

Stuer Rechts

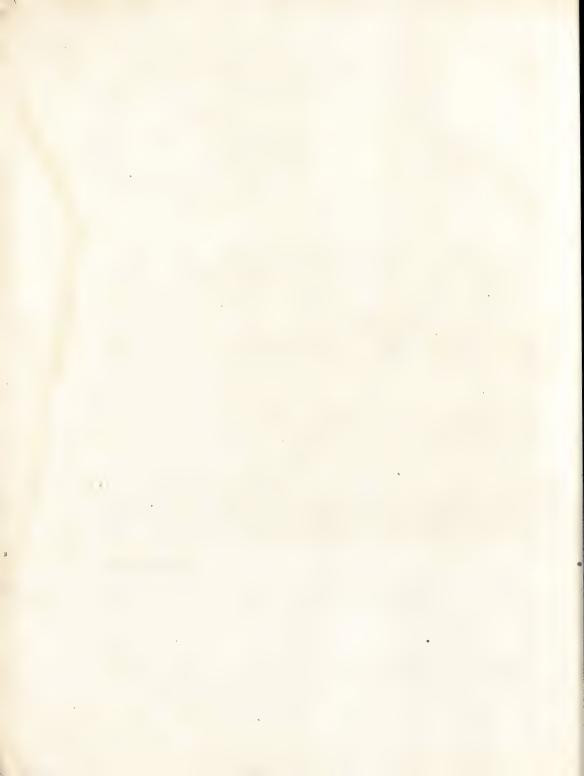

#### IAN VANDER VEENS

## Z I N N E-BEELDEN,

OFT

## ADAMS APPEL

De Crist alyne Stroom is 't Schilt van d'eene kant, Maer ons geheel behout staet in des Heeren handt,

T.



Grand Dieu de l'univers souvrain de l'eminence, Protecte Deventer, que nulle ne l'offence,

De Cristalynne Stroom is 't Schildt van deene kant, Maer ons geheel behout staet in des Heeren handt,

Den Arent schrap ter schoor met uyt-gespreyde veeren, VVil't draeyen van dit radt beletten ende vveeren, Beletten dattet sich in't minste niet en vvendt, Of anders vvaer 't gesin des Adelaers geschendt, Dies alle die getrouvv den Adelaer beminnen, Roep bystandt ande geen die 't alles can vervvinnen, Ten eynde 't vvanckel radt van mennigh hondert jaer, Mach blyven inde standt als't heeft den Adelaer, Schoon of die vlytich pooght het quaet te vveder-streeven, Alleen des Heeren eracht moet d'overvvinning geeven Dus biddet dat syn hulp en zeegen-rijk bestuit Bescherme d'Adelaer en stutte d'Avontuir.

Grand Dieu de l'univers souvrain de l'eminence, Protecte Deventer, que nulle ne l'offence,

#### Ecrite

#### ZINNE-BEELDT

#### Stemme:

Di moy di moy birene mon amy.

't Gesteurt an Trom gehylikt an Trompetten,

Pl. 60. 13. Is 's Vyandts schrik, maer alles is onnut,

Pf. 62. 12. Soo d'oppermacht syn macht niet wil beletten,

Noch t krielendt Heyrbekleedt in blank metael, Noch Schans op Schans, tot voordeel onfer wallen, Noch Yffel-ftroom, noch Rijn, noch Maas of Waal

Deut. 33. Syn fonder hulp van Gode niet met allen.

Syn Oogen-wenk doet beeven Berghen Rots' Syr, 10,15. En syn gedacht doet alle hoogh-moet daelen,

ler. 10, 10. Syn gramschap doet verswinden alle trots
Psal. 139.

7.8. En syn gesicht can inden Afgrondt straelen.

Math. 19. d'Onmog'lijkheyt is mogelijk voor hem,
Die uyt een niet schiep Hemel Lucht en Aerde,

Gen.1.1. En soo hy wil, can weder synne Stem,

Pfal, 135.6. Die brengen tot een niet, van geender waerde,

Ick fegge hem, die sonder Aardtsche vondt,

Pf.46. 10. Als Spiessen RoersMusketten of Cartouwen, Eze.34.35. Al wie't hem lust verdelget inden grondt,

2:Sam. 22. Die moeten wy voor al de Wal betrouwen.

Ghy die daer voert den Arent in u Schildt, U weder-vaar en't gunt ghy hebt geleeden, Is nu versoet en ganschelijck gestilt,

Pfal. 118. Gedenk nu die, die voor u heeft gestreeden.

Het wreede Jok van uwe Borgery, Is afgement door d'afgestorven ouders, Geseten onder Spaensche tyranny, Een last (eylaes) te swaer voor haere schouders. Laet Godt de wraek ghy alle die int bloedt, Noch over't leedt van u Voor-Vaders jamm'ren, Al waer fyn oogh ons Vaderlijck behoedt, En aerd't geen Wolf, en veyligh sijn de Lamm'ren.

35. Ierem, 31.

Deu'. 32,

Ghy poorters 'tsaem verlost van Neroospest, Soek hulp aen Godt gestadigh t'allen tyden, Om bystandt tot bewaering onser Vest, Verhoort hy ons, wie derf ons dan bestryden?

Pfal. 60,

Pfal. 62.2.

Pf.69. 14. verf. 17. Syr.36.19. Prov. 29.

O Heere Godt weer-houdt het wankel radt,
O Heere staet doch onse kleyne macht by,
O Heer bewaer doch Deventer de Stadt,
O Heer houdt wacht soo syn wy t'samen wacht-vry.

## DEVENTER

En Keyserlyke Stadt een hooft van haer gebuyren,
Wel eer des Vyandtsspits, en noch ten naesten by,
Heel losselijk beheerscht, bekleet met Burgery,
Romeynelijk befaemt, en vreedsaem in 't bestuyren,
Die Kraenen syn ter wacht en Leeuvven op de Muyren,
En sonder Poppen-pronk een pronk van Schuttery,
Gevvapent mettet hart, ja trots Soldatery,
Derhalven zy te recht in 't Schildt den Arent vueren,
Waer van de Toets' en Proef gebleken heeft in noot,
Doe't Spaensche karmosyn de verruvve verschoot,
Verliesende haer roodt en haer gevvoone vveien,
(Eylaes) maer al te duyr gekost met Borger-bloedt
Die met een kleyn getal door over-grooten moet,
Des laegers gansche Heyr de'en deysen ende vreesen.

r Leger vanden Grave vanden Berge.

## Trouvet vryicheyt aen vre, geen lieffelyker paer Is ooyt in Neder-landt gekoppelt aen malkaer,

II.



Soubiects prie ton Dieu, ton Dieu en l'emiuent, Pour arrester la paix qui suit incessement:

Trouvut

Trouvut uryicheyt aen ure, geen lieffelyker paer Is ooyt in Neder-landt gekoppelt aen malkaer,

By deesen tammen Leeuvy becranst met Lauvverieren,
En hoe dat by hem vry gaen vveyden alle dieren,
En syn Betuynden Hof met veel Tropheen beplant,
Werdtaf-gebeeldt den aerdt van tvrye Neder-landt,
Het Lichaem ofte Romp beduydet de Provencen,
(Tot scherm en onderhoudt van alderleye Mensen,)
Die an malkander syn lichamelyk gehecht,
En yeder een behout syn Wettelyke recht,
En voorts de Pooten en syn and re grove Leeden,
Dat syn de Vestingen als Sloten ende Steeden,
En 't geene dat ghy hier noch by geteykent siet,
Dat is de kranke hoop om dat de vrede vliedt.

Soubiect's prie ton Dieu, ton Dieu en l'emiuent, Pour arrester la paix qui suit incessement:

### Tvvede

## ZINNE-BEELDT

Stemme:

Esprits qui soupires, &c. O nuict jalouze nuict.

DE Roem-Basuynne klinkt veer over alle stranden En alle Rijken deur, hoe't kleynne Neder-landt, Weer-staet eens Keysers macht en groote Coninkx-landen, En hoe't syn vrye Tuyn met zege tekens plant.

'tIs waerdat wy als nueen yfren eeuw beleeven, Gelijk'et blijkt, maer 't schijnt als dat de gulden eeuw, Ons vrye Vader-landt tot Na-laet heeft gegeeven, Te sijn mewarich, vroet, en moedich als de Leeuw.

Ook mede 't meeste-deel met eendracht heest beschonken, En dat de gulde tijt daer me ten Hemel sach, En vloogh na 't Heylich volk die in het witte pronken, En blinken alsde Son op 't heetste vanden dagh,

Die daer met volle vreughd den grooten Schepper looven, Oover-grooten Godt! O Troofter aller goe'n! Die ons het Spaensche Jok hebt vanden hals geschoven, Wy looven u Bene'en gelijk zy Boven doen,

By u Almachtigheyt sijn machteloos de machten, De Rotsen als een vlieghde Legers als een veer, Dat wierdt de Vloot gewaer die Neer-landt wou versmachten, Een tweede Memphys Heyr versoop hier in het Meer.

O! Herder Ifraëls wie can u Oogh ontsluypen, Wie can ustraf ontgaen, ontduyken of ontvlien Ontvluchten op de Zee of inder Aerden kruypen, Geen Afgrondt is soo diep of kunt noch dieper sien.

,

Dies is u Heer bewist den Staat der Neder-landen Wat mangel datter is wat datter is van noo. Wy geven u o Godt alleen 't beleyt in handen, Die onsen Vyandt 't saam cunt binden an een Stroo.

Ghy cunt al wat ghy wilt, maer al wat ghy fout cunnen, En doet ghy niet o Godt, want 't is in uwer macht, De Vre alst u belieft, ons voor de krijghte gunnen, De vre de soete vre die speelt in ons gedacht.

Wy bidden u o Heer, o Heer verhoort on i' bede Wy bidden u o Heer, o Heer! verhoort on i' be Wy bidden u o Heer, o Heer! verleen ons vrede. En bandt het bloedigh Sweirt toch eewigh inde sche.

# tVrye Neder-landt

| En cleyn beloofde-Landt bewalt met water-vesten,          |
|-----------------------------------------------------------|
| Daarme uyt de Pekel mynt het Goudt in overvloedt,         |
| En't Silver uyt een cruyt dat Vee en Menschen voedt,      |
| VViens Hav nen strecken sich van't Oosten totten VVesten, |
| Bereykende met roem het vreemste der gewesten,            |
| Al waar het den Maraan het herte beeven doct,             |
| En swellen als een Pad van spijt en giftich bloedt,       |
| Daar van, waar't moog'lyk fou hy barsten noch ten lesten, |
| Een vrye wooning voor het tedere gewiss'                  |
| Daar jeder int gevoel mach blijven dien hy is.            |
| En ongequetst int licht het selve mach beleeven,          |
| Dies zegent het de Heer, soo dattet groeyt en bloeyt,     |
| En vande Melk en Kaef en Boter over-vloeyt,               |
| Alleen, het waer na wensch. waar 't maar de vree gegeven. |
| <i>y</i> 50                                               |

| Heb.13:8.              |
|------------------------|
| Mat.5:15.<br>Pro.10:22 |
| Prov. 30:              |
| Sam. 17:               |
| 17.<br>Rom, 14:        |

Int

In 't eewvigh duyster Rijk is d'Oorlogh'uyt-gebroedt, En deur het gistigh Sogh des Twweedrachts op-gewoedt,

III.



l'Horrible Guerre n'a en l'univers seconde, Ni hidea ni Pithon ou nul horreur du monde, In't eevvigh duyster Rijk is d'Oorlogh uyt-gebroedt, En deur bet gistigh Sogh des Tweedrachts op-gewoedt,

Dit Beest dit selle Beest is't vvreedtste vvreedt op aerden,
Heest schubben op het lijs van Roers Petards en Swaerde,
VViens vreesselyk gebit is sijn getempert Stael,
De tonge soo ghy siet een Slange van Metael,
VVaer meed het Landt en Luyd en alles can vernielen,
Vervvoesten Rijk en Croon, en duysenden ont-zielen,
En vvaer het over-kruypt verdorret alle kruyt,
En vvaer st sich neder leyt daer smoort de vvortel uyt,
Dit oudt Serpents geslacht vverdt boose Krijgh geheeten,
Godt helpe die daer sijn by 't boose Beest geseten,
By't Beest dat mennigh Mensch en mennigh vroom gemoedt,
Nootvvendigh Huys by Huys ellendigh bed'len doet.

l'Horrible Guerre n'a en l'univers seconde, Ni Hidra ni Pithon ou nul horreur de monde,

#### 't Der de

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Esprits qui souspirez.

Lat Musa swart bewolkt sich inden rouwe stellen, En singen van het boos het alderbooste boos, Dats vande boose krijgh, gesproten nytter Hellen, Die even haat de deughd, als Godt het goddeloof',

De furien des Poels doen alle Trommen raesen, En hitsen Croon, en Croon, en Scepters tegen een, En hebben haer vergift de Werrelt deur geblaesen, Dies werter over-al heel blocdelyk gestre'en.

De Landen uyt-geput, verwoest vernielt vertreeden, Van 't Edele gewas de wortelen gesmoort, De Dorpen af-gebrandt, de houger inde Steden, Het Menschelyk geslacht mis handelt en vermoort,

De Luyden kaal geschat, geknevelt en gebonden, Onmenschelyk gepijnt, en wredelyk gestrikt, In tegenwoordigheyt haar Dochteren geschonden, En beestelyk mis bruykt, en nader-handt verstikt,

Dit heetmen krijghs gebruyk, daer wil-ment me verbloemen, En 't sweeren en gevloek Godts lastering en smaet, Dat is des krijgers wijs, soo aardigh can-men't noemen, Men moet soo vies niet sijn, het is Soldaten praat,

Noch sijnder die de krijgh los-tuyten ende prijsen, En loven boven vre, de nutticheyt van dien, En cunnen't op haar wijs heel Christelyk bewysen, En op de Joodsche krijgh al geestelyk bedien, Dit hoeft geen tegen-spreek ten wil geen antwoordt lyden, Geen opening van mondt en is hier toe van noo', 't Is nu geen sfraël als in voor-leden tyden, En die ons't strijden leerd' en leertet niet al-zoo.

O! onder-wijser neen u onder-wijs is wijser, Als met den vleysichen arm te strijden seer verwoedt Of met het Cortelas of Spits geslepen yser, Maer leert te weder-staen ons eygen vleysch en bloedt.

't Geloove is onfe schildt, de wap'nen, ons gebeden, Ons' Hoost-man Jesu Christ, den Heylandt, Godes Zoon, En wie door sijnne hulp verwint sijn aardtsche leeden, Vercrijght tot een soldy des levens waarde Croon.

# De Krijgh

En truer-spel daar't gevloek de pronk is vande reden.
Een Spaansche Varke-mart, een Guytten-kerremis,
Een School van schelmery en alle vuylenis,
En daar-me leert het murch en't pit van quaede zeden,
Een bat van Fielen-slijm, geschuymt uyt alle Steden,
Een Is re VVerelt, daer't geweldt den Rechter is,
Het wout van kalis-bend der luysen wildernis;
Daer Bachus wert gelooft, en Venus an-gebeden,
Een swerrem van gespuys, dat alle vruchten smoort,
En maackt een bloe nde-pest die Vee en Menschen moorts
Een Draken-nest, daer vuyr en vlam wert uyt-gespogen,
't Gunt Dorpen maakt tot asch en Steden inden Brandt,
Of watter is omtrent of staat op't platte Landt,
En deese vonken sijn de VVerrelt deur gevlogen.

Syr.21.30; Prov. 5: 3+ 4. Pf. 109: 2. 1. Cor. 15:

Jerem,22;
3.
Exo.8:16.
Efai.5:12.
Exo.8 24.
Exod.9.
10.11.

Door't Sweirt is mennigh Mensch gesneveldt en vernield. Maer door de boose tong ontelbaer meer ont-zielt,

IV.



La langue tords corde' fendu & cauteleuse, Est pis q'un Scorpion ou vip're venimeuse.

He

Door't Sweirt is mennigh Mensch gesneweldt en vernieldt, Maer door de boose tong ontelbaer meer ont-zielt,

Haar tong gedraayt gekromt is dubbel en gespleten, en volle Water-kruyk draaghtse inde slinker handt ninde rechter, een bepecte Helsche brandt, nnodich is t dit Beeldt vvat claarder uyt te leggen, ermits een jeder vveet vvat dat dit is te seggen, Vat onheyl tvvist en moort een dubble tonge voedt, nonder schijn van deughdt betovert het gemoet, Vat vrindtschap datze toont vvat nyt zy vveet te brouvven, n hoe geveynsdelijk zy raedet vre te houvven, Ve over-boose aart, vve duyvelsche natuir, Die 't vvater draaght in d'een, en d'ander handt het vuir.

La langue tords corde fendu & cauteleuse, Est pis qun Scorpion ou vip re venimeuse.

#### 'tVierde

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Vanden 79. Pfalm de Heydenen sijn in u Erfdeel &c.

DEs waerheyts schijn, de schoon vermomde loogen, Is door de tong gestelt in groot vermoogen, En gaat getooyt bepronkt met Heylichede, An-biende vre, en scheurende de vrede, En blaast deur 't oor in't hart Der Vorsten, dies verwart, Zy Landen ende Steden, Daer is geen quaeder quaadt Als't quaadt dat sijn gelaadt Met deughde can becleeden.

Een dubb'le Tong vol van deur-naayde streeken,
Heest den Psalmist te rechte vergeleken,
By 't snydent Sweirt, en brandent vuir somwylen,
En by de quets van spits geslepen pijlen,
Hoe meerder datse vleyt,
Hoe meerder bitterheyt,
De na-smaak wert bevonden,
Hoe meerder datse smeekt.
Hoe felder datse steekt,
Vergistelyke wonden,

Een valsche tong en can geen straffen lyden, En hatet die, die haere loof heyt myden, En weet haer gift met balssem te bestryken, Soo dattet schijnt een heelbaar cruyt te lyken, Wat snooder booser list, Wat moordery en twist, De tong al heest bedreeven, Dat's welten meestendeel Maar nargens-na geheel, Volcomelyk beschreeven. Deef Satans aardt, laat soeticheyt ontslippen, En hout het gift besloten inde lippen, Om t'sijnder tijt, den Vromen te beschaeden, En onversiens daar mede te verraeden, Doch alle valsche daadt, Weerom te rugge gaat, En quetset self de quaede, Met smaadt en ongeluk, Met jammer ende druk, En eewighe' ongenade.

Dan sal haar loon sijn knarsinge der tanden,
Daer nimmer sal verlossing' sijn voor-handen,
By welkers pijn maar alle de'Aardtsche pijnnen,
Heel lijdelyck en draaghsaam sullen schijnnen,
Wiens kanker in't gewiss',
Staegh inde duysternis,
't Geweten sal door-knagen,
Daar't eerst' nooyt lest en vindt,
Daar't lest maar eerst begint,
En daar het nooyt sal dagen,

# De Valsche-Tonge

DE valsche dubb le Tong, quan dus met Eva kallen, Geensins naakt u de doodt, maar Godt de Heere weet, Ger. 3.6. Dat ghy sult sijn als hy soo ghy't Verboden eet, Esdr. 7.11. En dese loosheyt deed 't vergode Paartje vallen, 48. Een doodelyken val, een Sterfdagh voor ons allen! Rom. 5. Die de Aarde strekte een vloek, de Vrouw tot smart en leet, 12. Gen.3.16. En't Mannelyk gestacht tot commer ende sweet, 17. Soo cost de boose tong des Hemels soet vergallen, Exod. 17 En ook de oprechten Artz, die eewich is en was, Hebr. 9. Die deesen val verbond en door sijn Bloedt gewas, Luc. 32.10 VV ord door de boose Tong onnoselyk verdrongen, Math. 26. VVord' door de boose Tong met logenen belåen, Math. 26. VVord door de Boose-tong verraeden en gevaen, Verwesen en gedoodt door valsch getuygh der tongen. 60.61.

Ghy Spotters die verwaant van jederseen een veer trekt, VVeet datmen achter rug met u noch tienmaal meer gekt,

V.



Quand l'abbayeur railleur survient quelque malheur, Chacun ridiculeux se mocque du mocqueur,

Ghy

Ghy Spotters die verwvaant van seder-een een veer trekt, VVeet datmen achter rug met u noch tien maal meer geckt,

Her vvert den Uyl bespot, doch meest van lichte vogels,
En snorren hem voor-by gelyk Muskette kogels,
Het spulletje verkeert, den Baas geraakt in swijm,
O jou! de spotsche Spreeuvv is vast an't vogel-lijm
Dit gaat de Spotters an, die metten monde scheeren,
En mette lippen slaan, en mette tonge deeren,
Voornamelyk op die, die slecht syn van gelaat,
Eenvuldich in haar doen, en deughdsaam inder daadt,
De schamp're is vvel eer met ongeluk geslaegen,
Begichelt en bejout in plaatze van beclaegen,
Wanneer de sulke raakt rampspoedelyk te schandt,
Soo roept een jeder-een het spotters huys je brandt.

Quand l'abbayeur railleur survient quelque malheur, Chacun ridiculeux se mocque du mocquer,

## 'tVijfde

## ZINNE-BEELDT.

Stemme: Quand la bergere va aux Champs.

At jeder-een besagh het sijnn'
In't Cristalijn,
In 't Cristalijn van sijn gewiss',
En wou bemerken,
Op al sijn werken
Of wat hy is,
Of eens met reeden over-woegh,

En over-floegh,
Syn goedt, en quaet, sijn smaet, en eer,
Verdeyldt in Schaalen,
Het leet sou daalen,
En weegen meer.

Waar't dat den Spotter dit bedacht, Die nu belacht, Beschampt beschimpt een jeders doen, Sou dan verlaaten, Het smaadigh praaten, Is mijn vermoen.

Die jeder afte schild'ren weet,. Met klad' en kleedt, En bruykt de tong tot een pinceel,. (Deur dart'le weelden,) Salvaak uyt-beelden, Sijn eygen deel.

Wie schamperlyk de tonge went,
Sich selven schendt.
En quetst sich door sijn eygen boogh,
Soo dat na deesen,
Syn spotsche weesen,
Hem druypt in 't oogh.
En het gebeurt sich in 't gemeen,

Als sulken een,
Deur ongeluk sich vindt benouwt,
Dat al tijn zuchten,
En ongenachten,
Werdt uyt-gejouwt.

Dat al sijn wee dat al sijn klaghr, Werdt uyt-gelacht, Met deese troost (in sijn verdriet,) Den Aep den Otter, De Spreeuw, de Spotter, Dat schaedt hem niet.

Des is des Spotters ongeneucht, Eens anders vreuchdt, En jeder roept tot sijnder schandt, 't Is sijn belooning, Sier Spotters wooning,

Is inden brandt,

Die staagh op jeder feylde wat, Een dit of dat, En ellekx vonk uyt d'assche schier, Wist op te raeken, Moet nu sien blaeken, Sim eygen vier.

Noch Godt noch Menich op deeser Aardt,
En is hy waardt,
Want niemandt hem gedulden kan,
't Is al te snoode,
Verhaet van Gode,
En alle-man,

Dat jeder een befagh het fijnn'
In't Cristalijn,
In't Cristalijn van sijn gewiss',
En wou bemerken,
Op al sijn werken,
Of wat hy is,

## Den Spotter,

Syr. 28, 22. V Eel slimmer als een Sweirt of Mes van scharpe sneede -Pl. 52. 10. V Is Spotters felle tong, en schoon die inden mondt,

Prov. 18.8. Gestaedelyken woont, nochtans ist datse wondt, En quetset veer en na een yeder een daar mede,

Prov. 26. Sijn schimpen heet hy Iok, en't spotten boertighede, 19. En noemt sijn peyloos diep een vlacke' ondiepe grondt,

Syr. 19.24. Het schieten heet hy Schars, en dubbeltheyt, goet rondt.

Jerem.9.3. En die hem is het naest is't veerste vande vreede,

Syr.12.3. Hy voedt de nydigheyt dat is sijn beste pop, Prov. 22. En waarmen hem verdrijft daer hout het twisten op, Dies wilme sijn in rust soo moet hy sich vertrecken,

Dies wilme sijn in rust soo moet hy sich vertrecken, Een die op jeder smaat, is meer als veel bevlekt, Hy is gelyk den Aep die alle-man begekt, En selve niet en can sijn blooten aers bedecken.

3

De VV aarheyt over-vvint de Leugen en de Zonde, De VV aerheyt drijft en vlot, de Leugen moet te gronde,

VI.



Le coustumier menteur parlant de ca & la, Disant la verité, oune le croy ra pas,

De

De VV aarheyt over-voint de Leugen en de Zonde, De VV aarheyt drijft en vlot, de Leugen moet te gronde,

Desschrikt een jeder-een, in meening dat het vvaar is,
Dit doet hy mennighmael, (des vvert het gansch gemeen,)
Soo lange tot hy eens de kramp krijght in het been,
En schoon hy dan in noot roept luyder als te vooren,
tGeloof is met hem uyt, de Svvemmer gaat verlooren:
Wanneer een Leugenaar somvvijl de vvaarheyt seyt,
En vverdt hy niet gelooft, ten zy met onderscheyt,
Ook vverdt hy vaak beschaamt, bespot, en na-gevvesen,
Versmaat, gehaat, mistrouvvt, van jeder-een mispresen,
tWaar nodigh dat de sulck vast in gedachten hiel,
Dat, vvelkers mondt die lieght, is moorder vande ziel;

Le coust unier menteur parlant de ca & la, Disant la verité, ou ne le croy ra pas.

### 't Seste

## ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Alsik fink in myn eygen grondt.

DE Leugen is het eenigh zaadt Waar uyt dat fijn gebooren De bitt're doodt, de vloek, den haat Godts-laster, moordt, entooren.

Wat grouwel datter ooyt geschach, Geen zonden uyt-genomen, Geen quaelen diemen denken mach, Of sijn daar deur gecomen.

Geen jammer hart-seer of verdriet, Geen bloedt is ooyt vergooten, Geen boos heyr isser ooyt geschiedt, Of is daer uyt-gesproten,

Den zayer van dit Goddeloos'
(Waar deur wy alle vielen,)
Die heeft dit over-geven boos'
Geplantet inde zielen,

Beswangert is soo mennigh Mensch, Met vrucht van synnen zaede, Die hy belooft des harten wensch, 't Gunt haar gedydt tot schaede.

Dus heeft gecregen d'over-handt, Den Godt van deser weirrelt, Die meer en meer de leugen plant, Verheerlykt en bepeirrelt.

En heefi die met des waarheyts cleedt, Vermomt, en soo verheven Dat sich de leugen nu vermeet, De zalicheyt te geeven.

Hier deur soo heest den Leugen-heldt, Verstrikt veel duysendt schaeren, Die mette tonge en met geweldt, De waarheyt heel beswaeren.

Cor,4,4,

En't gunt haer Macht verbiedt te doen Van uytterlijk te wreeken, Wert jeder tong' een Schorpioer, Vergiftich in her iteeken. Een jeder dan syn netten Spant Om' tHeylige te stricken, Waar in zy selven Nader-handt, Als Haman noch versticken. De waarheyt die fal blyven staen, Daar alle Leugenaeren, Als Stro en Stoppelen vergaen, En Grondeloos vervaeren. Hou ophou op ghy die daernoch, U Wapent met de Loogen, Offult uselven door't Bedrogh, Uw's Vaders fien Bedroogen. Haer Vader d'over ouwde Slang, Die Loogh Bedroogh in Eden, En hout dit meer en meer in Swang, Des Bloeyt syn Rijck beneeden. De Leugen is het eenigh zaadt Waer nyt dat fyn gebooren, De Bitt're Doodt, de vloek, den haat, Gods Laster, Moordt en Tooren.

# Den Leugenaer.

En Valschen Leugenaar comt nummermeer ter Eeren En is van Godt de Heer en Goddes volk gehaat, Hy stichtet Harten-leet, en alderleye quaat 't Gunt Stuyten sal te rug ge en synne Meester deeren. Die met syn eygen Sweirt sich selven sal beseeren, En Dooden synne Ziel door loose Leugen-praat, Die wel een ander, maar veel meer den schaeder schaadt Des naakt een dubbel we die sich hier me geneeren, Wanneer een Leugenaar spreekt waarheyt by oeval En Cruyst en Crast met Eedt, men denkt hy Liechtet-al 't Geloove is met hem uyt in alderleye zaeken, Den Dief en is soo slim niet als den Leugenaar, Doch sullen op het lest seer schandigh beyde-gaar, (Gelijk als Syrach seyt) noch ande Galge raeken,

Syr.20.28.
Prov.6:19.
Prov.15:4.
Prov. 16:
26:27.
Pfal.64:4.
Sap. 1:11.
Prov.18:7.
Mich.2.1.
Prov. 26.

Syr.29.27.

Door

Door't Sweirt syn duysenden vernietight en vernielt, Maer noch ontelbaar meer door dronkenschap ontzielt,

VII.



Vn million de maulx de toy sont devenu, O Bache, o glouton: tu u es q'un antidieu,

Door

Door t'Svveirt syn duysenden vernietight en vernielt, Maer noch ontelbaar meer door dronkenschap ontzielt,

Siet Bachus van de vvijn en door-de min benevelt, Is met een Zijden-draat gebonden en geknevelt, Van Venus, die hem leydt, en heeft in haer gevveldt, En vvert van Mars en van Mercurius verselt, Het Goddeloze quaat door dronkenschap bedreeven, Is vvel ten meestendeel, doch niet geheel beschreeven, Wat hoerderij en Moort verraet en dieverij, En duysendt dingen meer van snode schelmerij Daar uyt gesprotensyn, en noch gestadich spruyten, Is jeder openbaar, dies vvy't hier me besluyten, En seggen Edel is de vvyn in soberheyt, Maar gistich als senijn in dart'le gulsicheyt.

Vn million de maulx de toy sont devenu O Bache, o glouton: tu u'es qun antidieus

#### 't Sevenste

## ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

Kost ik de Mane-schijn Bedecken.

Om Musa com help my vertoonen,
De vruchten vande vrolijkheyt,
Der breyneloose Bachi Zoonen,
Die onbescheyden doen bescheyt,
Maar gaat haar aperij,
Om cortheyts wil voor-by,
Soo niet, u rym-gesang,
Sal vallen al te lang.

Want nooyt befchreef noch can befchryven,
De Penne, wat voor fotterny,
Den dronk bedreef, en can bedryven,
Dies van fyn dolle rafery,
Als woelen en gepraat,
En dartel wan-gelaat,
Te doen volcomen blijk,
En is niet mogelijk.

De dronkenschap bekrenkt de leden,
Mismaakt het wesen en't gesicht.
Maakt zucht, en siekte', en strammicheden,
In Armen Beenen en gewricht;
Daar by een quade Maagh,
Tot Eten selden graagh,
Maakt hoest, en heesch, en schor,
En caal, en schraal en dor.

Den dronk berooft verstant en zinnen, Maakt Cuysheyt tot een geyle brandt, En doet heel onbehoorlijk minnen. En gansch vergeten schaede en schandt Beweeght tot Hoerdery, Becoort tot dievery Berockent Moordery, En alle Schelmery.

Den dronk doet dansen ende speelen, Den Mensch veraerden in een Swijn, Doet vloeken Beiren en krakeelen, En vechten dat geen vechters fyn, En dat zacht-zinnigheyt, Verkeert in Dollicheyt, Den dronk brengt anden Dagh, 'tGunt langh verholen lagh. Hoe mennigh' heeft den dronk doen meeven, Verdelght verdronken en gelmoort En schandelijk gebracht om't leeven, Verworght mishandelt en vermoordt Door Beulen'tlicht berooft, Ghehangen en onthooft Dies ghy, 'tzy out of jonk, Vermydet doch den dronk. We die al-soo den tyt versuymen, Den tyt den costelijken tyt, Die't leeven en haar goet versluymen, En Goddeloosgeraken quyt, Dan werdt haer soete vreuchdt Een bitter' ongheneuchdt Een we, van Ongena O Vrinden denkt'et na.

# Dronkenschap,

Hy helden inden dronk berooft van weet en zinnen,
I Die met de Neus in t nat beginnet sMorgens vroegh,
Wien t wijn-huys is een kerk, wiens Tempel is de kroegh,
En Bachus uwen Godt en Venus u Goddinne,
V klaare Coele-wijn maakt heete geyle minne,
Een min die Loth in strik onnoselyken joegh,
En Holoserni Hoost tot synnen vyandt droegh,
Een min onminnelijk een Zielen Moorderinne,
Eu duysent duysenden ja ongenoemt getal,
Syn door de dronkenschap gecomen tot een val,
Die nu noch ewichlijk en nummer sal geneesen,
Dus weent o dronkaarts weent beweent u gulsicheyt
Waak op gedenk de straf de straf in ewicheyt
Och! al te schrickelijk en vreessijk bowen tvreesen.

Efay.5:22. Efay.5:11. 2. Mach. 6: 4. 1: Pet.4.3. Syr.19: 2. Geu. 19: 32. Judith.13: 10. Prov.5: 3.

Math, 7.

27.

Pfal. 9: 6.

Joel. 2. 12.

Eph. 5: 14.

Joel. 2: 2 c.

Soo

# Soo gewoonnen Zoo verlooren, Lank gewoassen kaal geschooren,

VIII.



Ioueurs Troqueurs pipeurs ton gain est detestable, Et taperdition est plus que miserable:

Soc

#### VIII.

Soo gewvonnen zoo verlooren, Lank gewvassen kaal geschoren,

En Rijkdom vvon Mooy-Elss pleter Pol de milde,
Het gunt zy altemaal met and re vve'er verspilde,
Nu is Mooy-Elsje kaal, te voren hadse goet,
'Tis met Mooy-Elselyn veel meerder Ebbe' als vloedt:
Ghy dobbelaers die staagh u zinnen stelt tot speelen,
V Rijck is op en of, u tyt-verdrijf krakeelen,
Of kyven of gevecht, deur-vlochten met gevloek,
Ten lesten vande graat, de Billen deur de Broek,
Wie soo het leven slyt en eyndicht in Elsende
Wat Slot van Rekening beduchtmen in het ende?
Als dat syn vvinning heeft gevvonnen hel en rook,
En dat hy deur't verlies verliest den Hemel ook.

Ioueurs Troqueurs pipeurs ton gain est detestable, Et ta perdition est plus que miserable:

### tAchste

# ZINNE-BEELDT.

Op de voorgaende Stemme:

Vroome Tongen al te saemen,
Die inde gansche werrelde zyt,
Laat ons den dobbelaar beschaemen,
Met scharpe spitse reeden-spyt,
Verwijt zyn boos bedrijf
Syn valscheyt en gekijf
En syn vervloekt gesweer,
En duysendt dingen meer.

Die mennigh-maal sal in't verkeeren, In Tiktak of in kaarten-spel, By Godes naam en wonden Sweeren By Hagel Donder doodt en hel En raakt hy in't verlies Met rasel of Pas dies, Of door een Crimp of Roes, Soo baart hy als een Droes.

Of loopt de canse na syn willen, Soo is syn Mondt vol ydelheyt, En clapt of singt veel Hoere grillen En alderley onnutticheyt Dan isset hey woechey En Roosjes Mey Maar al syn luk en spoedt Is meerder Ebbe\* als vloedt

Syn zelde-rijk climt op en neder,
Nu enkel goedt, dan dubbel quaadt,
En crijcht Soo nu en dan wat weder,
allengs vernaayt hy foo den draadt
Dan comt de Cop op Schrol,
En drinkt hem vol en dol,
En foekt fyn ramp en fmart
Te drinken van het hart.

t' Huys comt hy raesen ende schelden, De Guyt is vol de Buyl is le'egh, Nu moet het Vrouvv' en Kindt milgelden. Want alles is hem inde vveegh, Daar ift in rep en roer, De Kind'ren met de Moer, Een jeder vlucht en svvicht, Voor desen Boose-vyicht, Daar hoortmen hem onmensch'lyk vloeken. De Beurs en't Hooft sijn bey berooyt, En fnuffelt om in alle hoeken, Maar't goedt is meestendeel verschooyt Ten leften hy verpandt De Schotels vande vvandt. Siin Tin, fijn Bult, fijn Bedt En alles verdt verfet, Sie daar, daar druypt den Calis heenen, Syn goedt isop, 't geloof is uyr, Nu gaat hy om met valiche Steenen, En loert soo hier en daar op buyt, Al-yvaar het Kerremis, Ofergens Marrekt is, Daar vischt hy op 't gety, Met loofe schelmery, In't cort van dit bedriegh'lyk speelen, Genaakt allengs fijn droevigh endt. Mits dat hy fich begeeft tot steelen. Ofdathy's Heeren straeten schendt.

En deer-op dan gevat, Becleedt hy Galgh, of Radt. Dus werdt den Boosen Fielt. Heel schandelijk ontzielt.

Den Dobbelaar en Speelder

CYn Cort-rijck paalt en streckt tot hong'ren ende weenen; En't gunt dat by beheer scht heel veer van duyren leyt, En is an Zee op't fandt en vlacke strandt geheyt, Derhalvenist bescheert te vallen ginder heenen, Syn handeling bestaat in Caarten ende steenen, Dies wint by grouwelijk een kass vol ydelheydt Een Rijkdom die hem spaent van leek re dartelheyt Die niemant Licht en sal hem soeken af te leenen, Syn schriquen is met Crist, daar mede hout by boek En alle sun bedriff bevest by met cen vlock, A Caar duchte dat int Slot (al blijken groote schaede, Wanneermen Rek'nen sal met dees beroofde Fiel, En wat hy come te cort sal boeten mette Ziel, Schrik Dobbelaren schrik, maar schricket niet te spaede.

Prov. 16: 15. Luc.6: 25. Math. 7: 26:27+ 28. Prov.6:12. Prov. II: 20. Syr.21:30. Marc. 8:36. Math. 12: 36. Mat. 1 6:26. Hiob, 27: 20. Der

E

Der Hoeren zang en spel en lodderlyke lonken, Ontsteeken inde ziel onlesschelyke vonken,

IX. Lie no XIV.



Le fruict & la douceur de venus la friande, Est venimeus, pour ce ne tast e sa viande,

Der Hoeren zang en spel en lodderlyke lonken, Ontsteeken inde ziel onlesschelyke vonken,

A N-schout dees' Marsepeyn vol poppe-goedt en bloemen,
Verguldt gekieremiert (men can't niet alles noemen,)
Vol loveren gestik op 't ongevroren ys,
Maar vvatter binnen schuylt dat vverdt den Snoeper vvijs,
Hem docht nooyt soeter kost en proesden hy syn leeven,
En door dit schoon in't oogh is Lecker-tandt vergeeven:
Hier vverdt den lichten aardt van Venus me bediet,
Hoe liest lyk datse lacht hoe lonkend' datse siet,
Hoe geestigh datse praelt om 't ooge te bekooren
Der Minnaars, die op 't lest deur haare minne smooren,
Wiens lippen en gestreel als soeten honich syn,
De na-smaak als Rigal en doodelyk senyn;

Le fruict & la douceur de Venus la friande, Est venimeus, pour ce ne taste sa viande,

## 't Negende

## ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Omeen die ik bemin &c.

Pitst u myn teere breyn wilt jets beraemen, Om d'onbeschaamde Hoer eens te beschaemen. Om d'opgepronkte zoch met geeffel-woorden, Te straffen openbaar, Missichien noch off'et haar, Tot deughd en eerbaarheyt en boet becoorden, Hoe fou de vroome niet haer doen beschelden? Mits dat haer boelen felf daar schand' af melden, En smaeden op haer ongeregelt leeven, Wat onbetaam'lijkheyt, Van yuyle dartelheyt, Dat zy met deef' of die al heeft bedreeven. Zy is een Basalisk, door flonk der oogen Zy is een helsch' Harpy, vol list en loogen, Een Circe en een geyle Satirinne, Een mottich venus-kindt, (Veel lichter als de windt) En een Sodomitin in haere minne, Een valsche Crocodil is sy in't schreyen, En een Cirene door haar lieff'lijk vleyen, Een levend' Aas, een vuylnis-vat der fielen, Is defe Schorpioen, Wiens troetelend' gesoen, En bly omhelsen is een strik der Zielen. Zy is een loopse Teef voor alle boelen, Haar heete coorts' en is niet om te coelen, Haar afem is een pest voor snoode boeven, En haere lippen fyn. Een doodelyk fenyn,

En haere blyschap baart te swaar bedroeven.

Haar lodderlijke vreuchd veraart in Trueren, Haar Nectarlijke-wyn die falvessueren, Haar soete drank verkeert in bitter drinken, En't leckerst' datse mint, Wert als een Coloquint,

En haar Broodt-dronken dans verkeert in hinken.
Haar zangh en haar ghespel verkeett in weenen,
En haar verweende lach in klachlijk steenen,
Haar frissche lijfsal levendigh vervuylen,
Haer leden werden stram.
Haar Beenen werden lam,

En't gansche lichaam wert vol etter-buylen.
Op't lest soo wert de Romp verrot inwendigh,
Af-keerigh walgelijk meer als ellendigh,
Van jeder-een versmaat versoeyt verspoogen,
(O jammerlijk verdriet!)
Het gast-huys wil haar niet,
Noch niemant wil de kreng in huys gedoogen.

Dies gaeti' op steegh en straatvol pijnnen swerven, En moet soo buyten't dak in kommer sterven. Van tiene qualijk een die haer erbermen, Noch duchtme grooter leydt; Dats, als haer Ziele scheyt, De goede Godt die niet en sal ontsermen.

## De Hoere

E 3

Har valsche lippen syn met Honich-seem bestreeken, Wiens na-smaak bitter is als alssem ofte roedt, Wiens Blixemendt gesicht straalt binnen int gemoedt, En maakt en gevle vonk die t herte can ontsteeken, Wiens oly-gladden hals wert by een sweirt geleeken, Wiens onbeschaamde cus en lodderlijke groet, Syn bloev sels van de zond en stricken om het goedt, En al haer soet gevley syn Schorpioenen steeken, Het geldt voedt hare min, haar minne schraalt de guyt, Den Dief berooft de Hoer, de Hoere den Schavuyt, En stuert ten af grondt in soo mans als vry gesellen, Zij maakt berooyde lien, en blijft in arremoedt, Sy quetster veele tgunt haer self de doodt an-doet Sy leyt haar Pollen, en gaet selver me ter hellen.

Pro. 5: 3. Prov. 5:3. Syr.23 23. Prov. 5: 3. Prov.7:13+ Prov. 24: Syr. 9:6. Apoc. 9: 10. T9. Syr. 8: 3. Jerem, 30: 16. Hiob 24. 19. Prov.6:26. Syr. 6: 6. Prov. 5:3.

Een ouvvde oneuysche Sot, een arme en hoveirdigh, End' een ryk Leugenaar, syn vvel bespottens vveirdigh,

X.



O vieilpaillard, & quand auras in repentance? L'amende est en mourant, remors de la conscience,

Een

Een ouvvde oncuysche Sot, een arme en hoveirdigh, End' een rijk Leugenaar, syn vvel bespottens vveirdigh,

DE Vos door ouderdom heeft syn gebit verlooren,
Hy vvil, maar hy en can niet byten als te vooren,
choon of hy is verstijft, noch cruypt hy na den haen,
Doch al verlooren moeyt syn sprongen syn gedaen:
ien out Zusannes-boef ontuchtigh als syn leeven,
al vaak noch tot den endt, d'oncuysche zonde' an-cleven
De zonde dien hy mint, hem ganschelyk veracht,
Des boelt hy sonder daedt en zondight int gedacht,
D Suffert uyt-gedort duert noch u God'loos vveesen?
En isset noch geen tyt den Heer u Godt te vreesen?
Of vvacht ghy na het eyndt en vvaant dan boet te doen?
Oneen ghy ouden Vos alsdan ontvlieght u't Hoen.

O vieil paillard, & quand auras tu repentance? L'amende est en mourant, remors de la conscience,

### 'tTiende

## ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Om een die ik bemin &c.

Ewoont' werdt vaak een twede qua Natuyre, En kankert indeMensch ter lester uyre, Waar deur't gewisse wert een dor geweten, Die't sap van't Ed'le goedt Seheel verdroogen doet, En blyft soo in't gemoet een Godt-vergeeten. Noch eenich-lins verlchoontme jonge jaeren, Maar't is onlijdelijk dat graauwe hayren, Dat lamme stramme Oude grijse keirrels, Noch gansch met hart en fin An-cleeven geyle min, Tot Godes, Venus, en een spot des weirrelts. 'tIs lachelijk, bedroeft, en al t'af-keerlijk, Dat Befte-yaar tot min noch is begeerlijk, Wiens uyt gemergelt Rif vereyscht twe krucken, Wiens neveligh ghesicht Wiens crachteloos gewricht En leeden crom van gicht na d'aarde bucken, Daar gaat den Satir-bok, en rochelt fluymen, En qualiters, groen als gras, foo dik als duymen, En foekt de zonde, die hem waent te haeten, Maar hy verlaetle niet, Schoon datfe van hem vliedt, Zoo blyft f'hem by, nochtans moet hyse laten. In't Hoer-huys is hy baas van jonge schalken, Daar leert den lammen uyl, de wilde valken, En stijlt de Hoeren met onnutte reeden, En't gunt syn swakheyt laet Vol-doet hy met de praat,

Of met oncuysch gesoen en geyle zeden.

Dus boelt hy met het hart en met de monde. Wiens onvoltooy de daadt voltooyt de zonde, Een zond' die hem noch Venus can verzaeden. En wert door fyn gecus. Een rechten Tautalus, Die naulycx vande vrucht geniet de blaeden. Daar zit den druyp-neus, (tot een spot der Snollen,) An't hoekje vanden heirt te knicke-bollen, Bestoven vande wyn, en minne dronken, Zy tteelen hem zyn geldt, En wert daar toe ghequelt. Bejout en uyt-gelacht van dese flonken. Soo gaat hy dagh an dagh syn leeven pynnen, Tot scha en schandt van hem en van den synnen, Niet eer, dan als hy leyt op tip van sterven, Beclaaght hy al fyn quaat, Maar duchte (laas) te laat, Sal hy, foo fullen veel Gods rijk beerven. Gewoont werdt vaak een tweede qua natuire,

Gewoont werdt vaak een tweede qua natuire, En Kankertinde mensch ter lester uire, Waar deur 'tgewisse wert een dor Geweeten, Die 't Sap van't Ed'le goet, Gheheel verdrooghen doet, En blyst soo int gemoet een Godr-vergeeten.

# Een out Hoereerder

t Is meer als over-spots dat jemant out van daeghen, Verschrompelt en ontmant verdort en af-geleest Sich noch Satirisch tot de geyle min begeeft, Dats wel belachelijk, doch meerder te beclaegen, Gelyk t een lammen hondt past om het wilt te jaegen, Soo voeght het desen dat hy nae de Hoeren streest, En sonder daed lykheyt noch syn vermaeken heest Int cussen en gelek en veel oncuyssche vraegen, Dat hy die (soo-men seyt) gaat met de voet int gras, Niet een-mael en gedenkt wat over-groote stras, De sulke syn bereyt, gaat wonderen te boven, Hy denkt misschien; op t lest als ik my dan bekeer, Dan bid ik tyts ghenoegh genaede vanden Heer, Crijght hy den Hemel soo, dat can ik niet gelooven.

Syr..25.3. Hiob.7.1. Cor. 6:10:

Pf.1, 2:4.

Mat.5:27.
Syr;23:23.
Pfol.47:7.
Mat.25:
42:26.
Syr.5:8.
Ozea 10:
12.
P10:11:7,

Be-

## Belo oningh krijghtmen na de daat, Het goet met goet, en 't quaat met quaat.

XI.



Ne Craint tu pas voleur o miserable fol, Le guerdon de tes maulx t'estranglera le kol:

Belooningh krijghtme na de daat, Het goet met goet, en t'quaat met quaat.

DE Guyt vverpt na den hondt met harde keysel steenen,
Syn Stief-moer daer omtrent die raekt hy voor de scheene,
Hy staeter om en lacht en isser me vermaekt,
En roept dat comt noch vvel, dats noch al vvel geraekt.
Zy die in't vvagen-spoor gaen visschen ende jaegen,
Of op een Galge-reys haar snoode leeven vvaegen,
'tZy vvat de Sulk op vvegh in Bergh of Bosch ontmoet,
Dats rende vous ghy tas, en alle-buyt is goedt,
En dat soo onder schyn van vyandt te bedrieghen,
Dies raeken vaek in strik dees vogels eerse vliegen,
Of vverden aerseling geleyt na Hamans Graf,
('tGunt hem Achsseveer vvel eer ter liesd' van Hester gas.)

Ne craint tu pas voleur o miserable fol, Le guerdon de tes maulx t'est ranglera le col:

### 'tElfde

### ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Courante sarbande.

En wiens Mangneer de boeven na fich trekt,
En wel beschut met syn Rondas,
En cleetse met een Harrenas,
Een maakt soo eerlyk deur 'tgeweer,
Die lichter syn gelyk een veer.

De grootsteRoovers hy als Romeynen Roems.
Den Diefen wert by hem geen Diefgenoems.
Want steelen heet hy vrye buyt.
En guyterij een sotte-cluyt,
En Hoererij een sottebyt,
Is dat geen heusche veylicheyt?

Deel' veylichede maakt veele wegen onvey!
Soo Boer als Borger toteen groot onhey!
Het heet syn vyandt te beschaen,
Maar randen alle vrinden aen,

En knev'len al wat haar ontmoet, \*Is alles heb', de buyt is goet.

Het loopen en stroopen vereerlykt door de vaam.
Dat doet de krijgers dus uyt krijgen gaan,
En visschen in het groene gras,
En strijden tegen Coopmans Tas,
Maar comter vyandt op de baan,
Die sietme niet, die laatme gaan.

De vyant is vrindt, die laetense met vre'en, Daar comt geen voordeel af als Lamme le'en, 't Is beter bloode als doode Jan, Van vechten daar en comt niet van, Want int gemeen sulk landts verdriet, En syn de beste Crijchsluy niet.

Of foo zy dan werden van sterker an-getast,
Of ergens in een Boeren-huys verrast,
Verrompelt op syn onversienst,
Soo valter loon na haar verdienst,
Dan raeken de Vogels inde pan,
Soo comender geen qua kuykens van,
Of dikwils soo spinten en has vlen zw te grof

Of dikwils foo spinnen en hasp'len zy te grof, En blyven ganfch' lijk buyten haar verlos. En dienen by de nachregaal, Dan ist verpentert alternaal Dan synle' in haat van haeren Heer. De vaan beschutse dan niet meer.

Daar gaanse dan doolen als dieren sonder nest, En haar gebouw is op het lant gevelt, By defernoch an d'ander zy, Van niemant niet en zijnse rry, Daar na soo knjght de Raeve tyleys

En ook de Galgh fyn vollen eys.

En Preken Godvruchrigh alsf' op de leere staan, En feggen vrinden spiegel u hier aen, Die nooyt om geen vermaering gaf, Leert and're myden fulken straf, Daar na ist, Heer myn ziel behoedt,

Ist eynde wel 'tis alles goedt. O Mannen en Broeders daar is wat meer te doen. (Daar paft ten dans wat meer als witte schoen, )

Het Hemelrijk dat lydt gheweldt, En die't vercrijght dat is een heldt, . Hetis een Helt die geelt'lyk streeft, En vleys en bloet verwonnen heeft.

De rasende Martis die gal en Spat bedekt En wiens Mangneet de boeven na sich trekt En wel beschut met syn Rondas En cleetse met een Harrenas, En maakt soo eerlijk door't geweer.

Die lichter syn gelijk een veer. Den Roover, Strooper of Straeten-schender

Wanneer hy door syn feyl moet schandelijk vertrecken, Van deen op dander plaatz, uyt vreese vande Wet, Begeeft fich vaak in dienst om soo syn vuyle smet; Door Martis Oorloghs cleedt heel veyligh te bedecken, Het gunt syn boosheyt voedt en crachtigh doet verwecken. En laaght den reyseger, de welke hy benet, De vrydom vande vaan hem dese vrydom zet, Gelijk hy waant, en denkt het syn des krijgers trecken, Dus gaat by onder schijn van wettelijke buyt, Op vyandt niet alleen, maar ook op vrinden uyt, Soo dat hy op het lest gaat sulke grove gangen, Dat wimpel vaan noch vlagh hem geensins en verschoont, Dies truym hem werdt te nauw en inde Boffchen woont, Tot dat hy comt ten dans, en an den Rey blyft hangen.

Prov. 28.16 Rom. 13.1. 2, Mach. 4: 33+

Prov.3:14.

Cor. 6: 14.

Plat. 10: 2:4.

Hiob. 2:43 15. 2. Mach. 5:8. Syr. 27:13. Genel. 40:

> 19. 10m

'tOntslippen vande tyt t'verlies van oogh of eer, Syn hoopeloos gesocht men vint dit nummer vve'er

XII.



Qulconque son honneur infectueux Barbouille, lamais n'effacera parfaictement le souille,

'tOni

'tOntslippen vande tyt' tverlies van oogh of eer, Syn hoopeloos gesocht men vint dit nummer vve'er,

Dies vverdt hy uyt-gelacht begekt van al de lieden,
Hy draayt vast heen en vve'er en hoe hy sich herstelt,
Of hoe hy keert en vvendt hy blyster by verselt:
Wie grove schandt begaat 'tzy mannen oft vrouvven,
De smet van haare daadt die moeten sy behouvven,
Een jeder houde vvacht en hebbe d'eere lief,
Want hy die eenmaelsteelt vvoont staedigh by een dief,
Of soo een te'ere Vrou vergeet haar vvaerde kuys heyt,
By haar ('tzy vvaer zy vvoont) een lichte Vrouvve t'huys leyt,
Haar smet is oly-vervy' dit's 'teerst en ook t besluyr,
Alleen door vvaere boet vvist Godt de vlacken uyt

Quelconque son honnenr infectueux barbouille, Iamais n'effacera parfaictement le souille.

### 'tWaelfde

## ZINNE-BEELDT

#### Stemme:

#### Rosemonde lagh ghedoken.

Er en deughdt is 'slevens luyster,
Daar in moet het al bestaan,
Sonder die soo is het duyster,
Als de nachten sonder maan,
Of als 'roogh berooft ontlicht,
Van her costelijk ghesicht.
Krachtigh moeter syn gestreeden,
Datmen syn becooring dempt,
Vuitigh moeter syn ghebeeden

Vuirigh moeter fyn ghebeeden, Datmen fynne luften temt, Want verlieftmen eenmaal d'eer. Men vercrijghtse nummer weer.

Anderfins fal schand' besitten,
Daar de eer geseten heest,
En de mensche gansch besimitten,
Al de daegen dien hy leest,
Smitten die noch Vrouw noch Man,
Geenesins ontvlecken kan,

Eerder soume Pocke-steeden, Van een grijse Bestevaar, Met een gladde huyt bekleeden, Of ontgraeuwen al syn hair, Eermen jemant Man of Vrouw, Vande schande wasschen sou.

Ieder is de wacht bevolen, Ieder hebbe d'eere lief, Die maat een-maal heeftgestolen, Woont ghestaedigh by een dief, Waar hy gaat of staet of helt, Staedign hem een dief verselt.

Gaat een dochter haar vergeeten,
In het spoor van Venus-gang,
Hoere salse moeten heeten,
Al haar leeve-daege lang,
'tGunt de tijt wel wat verkoelt,
Dan wert nummer af-ghespoelt,
'tIs ghelijk een kool in d'asse,
Die bedooyen niet en blackt,

Tor foo langh als 'tkomt te passe, Dat men die weer boven rackt, Dikwils wert een oude zaek, Heel vernieuwt door?tsamen-spraek. Op die 't Schellemsch gaat verkerven. Werter in't ghemeen ghefeyt, Dat hy sal een Schellem sterven. Doch dat is onlekerheydt, Maer syn vrinden na de doodt. Krijghen't somtyts op her broodt. Leeuwen machmen noch ontvlieden. Vyandt canmen weder-staen, Maar deel' eer verlooren lieden. Kunnen nummer schand' ontgaen. Als een schaeuw is haere daedr. Diese nummer en verlaet. Eer en deughd is's levens luyfter, Daer in moet het al bestaen, Sonder die soo is het duyster, Als de nachten sonder Maen, Of als'toogh berooft ontlicht, Van het koltelyk gheficht.

# De Schandt-vlek.

De feylen die voor Godt noch menschen en bestaen, Als Dieste, Moort, Meyneet, verstricken of verraen, En over-valsch bedrogh of diergelijke vlecken, Wie sulken cleedt becleet, die sal't een cleedt verstrecken So lang hy leest, of als syn ooghen open staen, En blijst ghelijk de Moor, daer is geen wasschen aen, Al slaept het door de tyt, de tydt sal'tweder wecken, Enbrenghen in t gheheugh tgunt lange was verkoelt, t Gunt deur vergetelheyt geheel scheen af-gespoelt, Sal Besje vaek an t Wiel vernieuwen deur de reeden, Of werdt vaek op-gehaalt deur twistelijk verwijt, Dies (alsser is geseyt) de smette niet en slijt, Wat raedt? als dat de sulk sich suyvre deur Gebecden.

Syr. 5: 17. Deut. 32:5.

Prov.6:33.

Jerem, 13: .

Syr. 22:15:

Plal, 95:6.

Die

### Die na den Hemel vvil sal sulken gangh niet leeren, Dits heel verkeerdelük men moet sich omme-keeren.

XIII.



Le deceveur trompeur & fraudeur en trasique, Prend a rebours le cours & le chemin inique.

#### XIII.

Die na den Hemel vvil sal sulken gangh niet leeren, Dits heel verkeerdelyk men moet sich omme-keeren.

Hy gaat al achter-vvaarts om voorderlyk te spinnen,
Syn Kreesten-gang is nut om tyd lyk goet te vvinnen.
Ghy die vergodet zyt en doelt na 'tHemels vvit,
En niet en acht het aardtsch maar 'tEvvelyk bezit,
Anschout der Boosen list en haar verkeerden vvandel,
Haar Liegen en bedrogh en averechtsen handel,
t'Gunt vande sulke vverdt een schranderheyt genoemt,
En alle Guyterij met aardicheydt verbloemt,
Door ongereghticheydt sich mennichte verrijken,
Die alsoo aarselingh veer vanden Hemel vvyken,
Maar als de Geest het lijf verlaat, en 'tlijf het goet,
Soo moet de Ziel om schuldt ten laesten bankeroet.

Le deceveur trompeur & fraudeur en trafique, Prend a rebours le cours & le chemin inique.

### 'tDerthiende

# ZINNE-BEELDT:

Stemme:

De pyn van Tirsus is verdweenen.

Het Oogh bereykt welschyn der menschen, En't nytterlijke vande lien, Dan't waar van Gode wel te wenschen, Datme' jeder kost in't harte sien, Soo sou de valscheyt list en liegen Al t'saem naer huys ter Hellen vliegen.

Maar Godt heeft ditvoor fich behouwen Die uyt fyn Hemeliche ghebiedt, Van't alderhooghste can beschouwen, Wat in het laeghste diep gheschiedt, Mits voor hem klaer zyn duytt're gronden, En openbaar verborghen zonden.

Schoon jeder een dit met bedaeren,
Demoedigh Staetigh van ghelaat,
Op fyn Apostels can verclaeren,
Is 'twaek een Pharizesche praet,
Om haare loose boose trecken,
Met schyn van deuchde te bedecken.

De Coopmanschap wertvaek gedreven.
Sooslinkx deurtrapt en soo verkeert.
Gedraayt deur-trocken valsch gheschreven.
Versaekt, verwisselt, en beweert.
Schoon datmen hadde Argusooghen.
Men vondt sich even-wel bedrooghen.

Met slechte Must en loof lijk tellen, Met licht gewicht en kleyne maat, Met corte Ofonvolcomen ellen, Met valsche Gout en Silver draat, En sno juwelen van gelijken, Veel Goddeloose sich verrijken,

Het waar te grof om afte maelen,
Des Werrelts litt' van onien tydt,
En ook niet moog'lijk te verhaelen,
Al deed'n en ongemeene vlyt,
Want dagh op dagh foo hoortmen fpreeken,
Van nieuw-gevonden valfche streeken.

Voor Dieven kammen deuren stuyten, En op een Dreyger syn verdacht, Maar voor foo-daene fnoode guyten, En kammen qualyk zyn ter wacht, Diesacht ick haare schelmerije, Ve-l summerals de dieverije.

Herleefden d'oude die met eeren, Haar handel deden flecht en recht, Sy fouden anders moeten leeren, En weefen min als Meefter-knecht, Den handel drijftmen nu met schroomen, Want jeder heeft het schyn der vroomen,

C'! datse hadden hypaerts vlecken, In haer geveynsd' en loos anschyn, soo mochtmen haar schande' ondecken, En reckt bekennen wiese zyn, Soo costen sich heel veyligh hoeden, Voor dese guaen, d'oprechte goeden,

Wat is de spoet van deese luyden? Wat is haar schat alsoo vergaart? Wat heest haar winning hee beduyden? In't winnen gaan zy achterwaart. Al achterwaarts gaan dees? gesellen, En aerselen alsoo ter hellen.

Het oogh bereykt wel schyn der menschen, En't uytterlijke vande lien, Dan 'twaar van Gode wel te wenschen, Datme' jeder cost in't harte sien, Soo sou de valscheyt list en liegen, Al t'saem naar huys, ter hellen, vliegen.

### Verkeerden handel,

Et is een Salomo die niet en werdt bedrooghen,
Of kennen can aen toogh met wien hy sich verselt,
En niet in deeser Eeuw werdt looselijk verselt,
Of listelijk bediept door d'op-gepronkte looghen,
De Werrelt is te valsch te schrander en deur-togen,
Soo dubbel als Ajuyn, soo wankel als een stelt,
Soo krom gelijk een haek, en spitser als een spelt,
En veele syn daar deur in voor-spoet op-gevlogen,
O deughdt! en yvert met, al gaet et haar na wensch,
Wanteen gheringe tyt is tleeven vande mensch,
Wie dan gehandelt heeft alhier ter quaeder trouwen,
En valschlijk gestelt syn schuldt en tegen-schuldt
En rijkelijk daar deur syn kisten heeft gevuldt,
Daar van heeft Godt de Heer op-rechtigh Boek gehouwen.

2. Tim3:5. Levi 28:14. Syr.19:11. Syr.37:12. Prov.29. 27. Prov.1:23. Pfal. 32:1.

Vars 2. Prov. 10:2. Rom. 13:7.

Syr. 5: 9. Math. 12. 36.

Daar

Daar Geyl-hart geldt voor biedt, Begheer ik niet, om niet.

XIV. A. A. ax



Amans voluptueux quitez' l'amour volage, Estanche ton ardeur daus l'eau de mariage.

Daar

Daar Geyl-hart geldt voor biet, Begeer ik niet, om niet.

S let desen quanselaar heeft handelingh ghedreeven,
Een koopmanschap die hem misschien sal costen 'tleeven,
Wat heeft hy voor syn geldt? een slang een gistich beest,
En is daar van gequetst, ja duysent soo 'tgeneest.
Soo gaet'et met de geen, die met vergeylde zinnen,
Vrouvv Venus lichten aart oncuysschelijk beminnen,
En spillen geldt en haaf voor doodelyk senyn,
Tot datse syn ontmant of 'teen noch 'tander zyn,
't Verlies is al te groot, 'tvvaar nutter onghebooren,
Als eere goedt en bloet soo schandelyk verlooren,
Dies ghy of jonk of ouvvt het zy dan vvie het zy,
Die maak sich door den echt van deese quelling vry.

Amans voluptueux quitez' l'amour volage, Estanche ton ardeur daus l'eau de mariage.

### 'tVeerthiende

### ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Castor en Pollux.

ghy onbedaarde die nummer denkt o'pt Graf, belamfert fyn u ooghen, En met vluysen over-tooghen, Gaat en spoeltse' in Silo af, Of in des Leevens stroom die na den Heusel streeft. Mer ongemeene luyfter, Die't gelicht hoe swak hoe duyster, Goddelijke klaarheyt gheeft. Dan soo sal u trecken een Hemelsche Mangneet. Die alle quetf'van zonden, Heeft geluyvert en verbonden. En gheneefen alle leedt. Maar loo in tegen-deel u d'aarsche lust becoort En wilt hier weelde foeken, Sult ghy naemaals noch vervloeken. Tijt en itond van u gheboort. Schoondaar en waarnoch zond' noch straffe vander Hel. Noch soume sich betoomen, Ende darrelen met schroomen, Weghen armoedt of ghequel. Want alle lust des werrelts hoe Hemelijk van schijn, Ghelmolten in malcandren, Moeten op het left verand'ren, Tot feen aartiche Helle syn. Indien-men volght het spoor van Bachus dol gebaar, Bekrenktmen hooft en zinnen, En het Lichaem werdt van binnen, Ofher gansch vergeven waar. En maakt het goedt vernuft onredelijk en Dom, En Baart veel ongelucken, Dat de jonkheyt Raaktop krucken, En tot vroeghen Ouderdom. Offoo ghy ontbreydelt oncuysche Geylicheydt, Na twesen der natuyren, Soo sal ook dit soet versuyren, En het suir wert bitterheyt.

'tWaa

'tWaar al te lang om schryven de pen te veel geverght, Hoe dat de fulke quynnen, En vol pynnen gansch verdwynnen, Ofte werden uyt gemercht. Hoe datseal te schandigh vervuylen dagh an dagh, Verett'ren en verleeren, En verstinken en versweeren, Datmer niet by duyren mach. Daar leytme dan ontmant ellendigh onghemoedt. In commer leedt en imarten, Troofteloos benaut van harten, En vervreemt van goedt en bloedt. Dit syn de vruchten die door weelde syn ghemest, En bloeyen deur ghenuchten, Ende groeyen deur het zuchten, Ende rijpen als de Pest. O jeucht dit is uspiegel maek u uvlacken quyt, Vermydt deel' Goddeloosheyt, Op dat ghy door fulken boolheyt, Selve niemants spiegel zyt. Oghy onbedaarde die nummer denkt op't graf, Belamfert syn u ooghen, En met vluysen over-tooghen, Gaet en spoeltse in Sylo af.

# Domme Geyle jongeling,

Schoon of hy daegelijkx sach sterven sijns gelijken,
In't midden vande Lent in't groeyen vande vreucht,
Of tHartje vande tijt en't bloeyen vande jeuchdt,
Of dat een felle Pest hem toonde duysent lijken,
Noch swaerlijk soud hy van het Geyle minnen wijken,
Of toomen Sinne-lust of speenen sijn geneucht,
En of wel schrik en schroom hem pricken tot de deught,
Daar is geen voedt sel by ten laat geen vruchten blijken,
Comt betering van wil, soo comt se vaek te laat,
Mits dat hem' toogh te spa door smarten open-gaat,
En pooght hy sijn verlies van goedt van eer van leeden,
Te krijghen wederom, 'tis grijpen na de Zon,
Nooyt Artz en wasser die de sulke helpen con,
Wat dan? den besten raet sijn vuyrige gebeeden.

Syr. 14:18.
Syr. 2:6:9:0
8:9.
2.Sam. 24:
13:15.
Syr. 2:23.
24.
Collos. 3:5.
Actor. 24.
25.
Mat. 3: 10.
Luc. 3:8.
Mat: 25: 1+

Sap. 17:7
Luc. 18:13.

Oydel-

O ydelheydt ghy vveet u zonde te bepronken, En segt ter-vvylmen danst soo drinktme sich niet dronken.

XV.



O maistre ballerin legier comme la plume, La douceur de ton seu en sin est amertume.

O ydel-

O ydelheyt ghy vveet u Zonde te bepronken, En segt ter-vvylmen danst soo drinktme sich niet dronken.

E Bocken syn verheught de Oude met de jongen,
En dartelen in't groen met vremde kromme sprongen,
Verhessen sich om hoogh en huppelen te gaar,
De beenen vande grondt die drillen onder haar.
De naam van Cabriol is van Cabrit begonnen,
Om dat de Geyt en Bok die van natuire connen,
Dit isser d'oorspronk of O Dansers dat ghy 'tvveet,
Die in dees beestigheydt u schoone tyt besteet,
De dansers connen gansch haar zotheyt niet versaeken,
Vermits sy inden rey ook dubb'le simpels maeken,
Waar deur sy openbaar belyden haar gebrek.
Want dubbel simpel is soo veel als enkel gek.

O maistre ballerin legier comme la plume, La douceur de ton jeu en sin est amertume.

## \*tVijfthiende

### ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Amaril die door u fier gelaet. Of Balette d'alkmaar.

t'C Rachtig woort uyt 'sHemels gulden Troon, Spronghen inde hoocht en daalfels na de Hel, 'igunt daalden op der aarden, En ontstak een glans in't duystere gemoer. Sulke licht dat klaarder als de Zon den Hemel-weg verklaarden. Verclaarende de mensch teleeven in ootmoet, En dem redigheyt, stil in nedrigheyt, Daar geheelder Zielen rutt in leydt. En vermaant en raat en smeekten vleyt tot God-Dies van beyde quâ'en soo kiestmen dit voor best, delijke zeden, Zeden die daar zyn de werelt ongelyk, En verbiet met over-straf verbodt onnutte klap en reden, Reden van vermaak en gansch onredelyk, Want de Heer, van al'tydel fotghekal, Namaals rekeningh verey fichen fal, Soomen sal van jeder ydel woort dan rekeninge Zy in haare jeucht wel pleghen te betreen, (Laas) hoe veel te meer van fichtelijke drat. Want men feyt, een woordt is als een wint en weynigh an bedreeven, Denkt dan na den eysch van't dartelende quaat, 'IGanter wert gheteelt vande vette weeldt, Die ten deel sal werden af-ghebeelt. 't Aartiche foot de dwaate mallerij als fingen ende 't Kabriolen is van Bocken eerst gheleert, springhen, Is der Zielen gal en bitter- heyt voor Godt, En wie nu op 'swerelts maal en Feelt bestraffer dese dinghen, Wert van jeder een begichelt en bespot. En voor vies geacht, Of wel uyt-gelacht, Houden fulk vant Neufe-wysgeflacht. Onvolmaakt waar haar verweende vreucht soo't Zy dan wat het is men veeghtet schoonijes uyt, ouden ende jonghen, Op't klinkende geluyt van't ydel snaren-spel, Niet te faam met juychen engheraas en maakten kromme-iprongen,

Dan ift hey weechey, hupp'len inden Rey, Even als de Kalven inde wey. Beter ist in vrolijkheyt gedanst als vol en dol geloopen, Deese lichte spreuk haar ydelheyt bevest, Lustigh'ila, al weder handt an handt de tyt die

wil verloopen,

Die daar 'tmeeste danst, dat's een wacker lanst, Heefisyn eer te wonder wel beschanst. 'tMeester stuk, soo heele en van kruysals halve

Kabriolen,

Moeter voor den dagh, met simpels net gesneen, Tot een blyk en room en poch en prael, wat Goddelijker schoolen.

Daarden Sarhanas, van Fioel en Bas, Heer en vooght en opper-meester was.

Kabrioolt en schud' en beeft en drift en wapper met de voeten, Ghy dansers, die u Tret heel beestelijk verkeert,

Siet den bok dat is ualder-baas, dit fult ghy lyden

Want Kabrir, is ghefeyt een Bok ofte Geyt, k'Seg u daar het waare claar bescheyt.

Enghy segtte keuren is den dans om dronkenschap te stuyten,

Die wel dubbel uyt u dwaaserije spruyt, Want verhit door 'tover-lot gewoel so drinktmen groote fluyten,

Dies n, en danst fich dol, en men faypt fich vol, Det het hooft raakt schroeveloos op rol.

Deur 'egekus gedauwel en geboert, en't flonkere der ooghen ,

Die

Die daar inden rey of dansen omme-gaen, Is so vaak de kuysche suyverheydt in't Geyle Net getogen, En in Venus strik heel schandellik gevaen, En beloert en belaaght, soo mennighe maaght, Die dit soet te bitter heeft beclaaght. Een die mint sal meteen dronken kreyn beginnen vaak te wrocken, Te wrocken Op het Mes met d'een of d'ander knecht, Ofop die, die van syn groene zy syn lieften danse trocken, Soo dat vaak de vreucht verandert in gevecht, Eerst is 't Venus lonk, Daar na Bachus dronk. Obhet lest doet Mars een kromme spronk. Domme lien O! dat u sneet in't hart hoe Gode haat het quaede, Weeld' en oogen-lust of wathet vleys ghebiedt, Ughemoet sou beeven als een loof, en bidden om genaede, Om genaed' die vreucht baart midden in't verdriet, tIs noch heden dagh, o die noch toe-fagh! Eer daar naakt een alte droefgheklagh. t'Krachtigh woordt uyt's Hemels gulden Troon't gunt daalden op der aarden En ontstak een glans in't duystere ghemoedt, Sulken licht dat klaarder als de Zon den Hemel-wegh verklaarden, Verklarende de menschte leeren in ootmoedt, En demoedigheyr, stil in nedrighey dr. Daar geheel der Zielen rust in levt.

# Dansen,

| W At schak len an den dans al Goddeloose dingen? Wat kleester anden Rey alover-geeven quaat? Als Geylheyt Oogen-lust broot-dronken over-daat, Boeleren dronkenschap, en Venus Ist e singen, Onkuysch geklap, gevecht, en hondert beuselingen, Sijn in dit ijd le spel, en meer daar in vervaat, tomstandige bewijs men om de cortheyt laat, | Prov. 23:5. Hef. 23:5. Efay. 5:12. Hef. 4:11. Efay: 13: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dies wy met kracht de pen om't voor-verhaalde dwingen, Schoon dat de werreldt keurt de danserij voor goedt, Nochtans beschuldight dit wel dikwils haar ghemoedt, Wanneer de klopper comt in t eynde haarder daagen, En is u niet bewist, o dansers weet ghy niet?                                                                           | Sap. 172<br>11.<br>Rom. 22                              |
| Dat om een danserin Iohannes' tleeven het, Dat om een lichten dans hem' thooft worde af-geslaegen. H 3                                                                                                                                                                                                                                      | Math. 14: 6: 10. Op                                     |

## Op aerde en is by-na geen Goddelooser quaat, Het gunt Ondankbaarheyt in't boos te bouen gaat.

XVI.



Ingrat tresinhumain tu n'as quasi seconde, Tu es mauldict de Dieu honni de tout le Monde. Op aerde en is by-na geen Goddelooser quaat, Het gunt ondankbaarheyt in't boos te bovengaat.

DEWater-Hodt in stroom seer moede' en mat gesvomme, Is noch ter nauvver-noot an schorre strandt gecommen, Dies eender uyt medoogh die trekt hem op het landt, Den Rekel snauvvt tot loon syn hulper inde handt. Versiert een slimme naem, men machse slimmer schelden, Die deughde met ondeught of't goet met quaat vergelden, Dit murch van alle boos dit onnatuyrlyk quaat, Bedrogh en hoerdery en diest te boven gaat, Het is my self gebeurt van sekere ghevangen, Die vvelk'(ten vvaar deur my) soud' hebben moeten hangen, En vvert op vrye voet gestelt deur myn beleyt, Het gunt hy my daar na vergold met spytigheyt.

Ingrat tresinhumain tu n'a s quasi seconde, Tu es mauldict de Dieu honni de tout le Monde.

### 'tSesthiende ZINNE-BEELDT.

#### Stemme:

#### Coridon waar hebt ghy ghelaaten. &c.

't N Atvirlijk quaat, dats drinken speelen, En Hoerery, Verraen bedrieghen woek'ren steelen, En stropery, Sulke' en dierghelyke daaden, Meer alste quaat, Geschien ten deel om lust te zaaden, Ten deel om baat.

Maar snooder boosen vint-men zelden,
Hoe bits en wreet,
Als die het goet met quaat vergelden,
En't soet met leet,
Dat is een boosheyt af gesondert,
En uyt-geroeyt,
Waar van sich self een Dief verwonedrt.
En dat versceyt,
Loopers, Stronpers, Guyten en Fielen,
Ofsulk gnebreedt

Offulk gnebroedt,
Die hebben vaak veel eelder Zielen,
In haar ghemoedt,
De fulke dikwijls op de weghen,
Gebruykten re'en,
Datie haar wel-daaders kreegen,
En vrindtschap de'en.

De Heyd'nen die int wilde woonen,
Barbaars en stuyr,
De deughdt met deughde te beloonen,
Leert haar natuyr,
Veei stomme beesten dankbaar spreeken,
Door blyk en schyn,
Betoonende met trek en teeken,

Verschuldtte syn.
Een Roomsche Slaafheest dank bevonden,
In ouder eeuw,
De welke had' den Poot verbonden,
Van eenen Leeuw,
Die't hemwel dubbel weer beloonden,
In synnen noot,
En hem gestadigh vrindtschap toonden,
Tot inder doodt.

Ontmenscht verbastert en versteeken,
En heel veraerdt,
Van schaamt van eer van deughdt geweeken,
En gansch vervaert,
Een oncruyt schuym van al het boose,
En quaat beleyt,
Is d'oversnoode Goddeloose,
Ondankbaarheyt.
Veel boosheyt sietmen billik straffen,
(Tot nut der goen,

Om die (waert moog'lijk) af te schaffen, En weghte doen, Maar dees verhaate pest op aarden, Dit Helsche zaat, En vreest geen Roeden Strop noch Swaarden, Noch wet noch raadt,

Vermits'tondankbaar hart na rechten, Verbeurt geen lijf, Dies is onmog'hijk te beslechten, Dit vals h bedrijf, En daarom sulke lien verharden, In haar fenijn, Maar streekinen die met scharpe Garden, 'tSou beter syn,

Wat grouwel sietmen niet gebeuren?
Dat rijke lien;
Na haar verarmde Ouderstreuren,
Niet om en sien,
En sluyten handen oor en ooghen,
En haar gemoer,
Voor die haar hebben op-getogen,

En op-gevoedt,
En ook hoe veelverscheyden vroomen,
Om Godes min,
Wel armen hebben in-genomen,
By haar gefin,
En op-gequeekt als haare kinders,
Veel jaeren lank,
Die daar van leeden veele hinders,

In plaeti' vandank,

Ick weet van sekere gevangen. Om schendery, De welk, foud' hebben moeten hangen, tEn waar door my. Mitsik hem abelijk verschoonden, Met goedt beleyt, Die't my ook naderhant beloonden, Met spytigheyt. O grooten Schepper hoogh gepreesen, O eewigh al: Hoe weyningh dank wert u beweefen, Int droeve dal, Die over-vloedighlijk laat vlieten, Des lichaams spys, En Cryght van die het meest genieten. De minte prijs. Ghy haarer van d'ondankb're Zielen! Buygh ons ghemoedt, Ten eynde dat ons hart mach knielen, Tot waare boet, En geeven u staegh lofen eere, In al ons doen, Door Jesum Christum onsen Heere, Der londen soen,

# Ondankbaarheyt,

En sno verwond rens walgh, een eer en Godt-vergeeten,
Een Bastaardt des natuirs een uyt-gesondert quaat,
Een slimme spoor, het gunt uyt slimme spooren gaat,
Een helsche Herpije, en een Slange der geweeten,
Soo mach dondankbaarheyt, met rechte sijn gheheeten,
Om dat dees boosheyt uyt tegslacht der boosheyt slaat,
't Gunt Gode en de Mensch heel doodelijken haat,
En sijn door Geest lijk recht daar Toornigh op gebeeten,
Indienmen moet het quaat met goedigheyt vergeen,
Hoe veel te min voor 't Ey te geven t Schorpioen,
Die geene die beloont het goede met het snoode,
Of tot een dankbaarheyt veel spitse reeden geest,
Die is onwaerdigh 'tlicht onwaardigh dat hy leest,
Onwaart by jeder een, en gansch veracht van Gode.

Pfal.125:7. Sap. 4: 144

Prov. 3:14.
Pfal. 11:6.
Rom. 1 2:
17:22.
Inc. 11:12.
Prov. 17:13.
Syr. 29.9.

Prov. 147. Wie

# VVie op syn Hamans gaat, om Matdachay te prangen, Bereyt syn eygen Galgh en Strop om an te hangen.

XVII.



O proposeur des maulx o miserable traistre, A toy revient le mal & le guerdon au maistre.

VVi

#### XVII.

VVie op syn Hamans gaat, om Mardachay te prangen, Bereyt syn eygen Galgh en Strop om an te hangen.

BY-nacht heeft dese Guyt op synnen kop gelaeden,
En kuyp met drek, van zin de deuren te begaeden,
De boodem door de svvaart vykt uyt de krosing in,
Des vverdt hy heel bestruyst van boven tot de kin,
De Tobbe' omhelft het hoost, die nedervvaerts gesakt is,
Wie sach ooyt vuylder Fiel als deesen die bekakt is:
'tMist zelden, dat soo vvie een ander quaat belaaght,
Sich selven an het lijf of an't geweeten plaaght,
Mislukt syn boos beleyt of voorgenomen parte,
Soo priemt de nyt vol spyt syn Goddeloose harte,
Of soo hy ook na vvensch volvoert syn boose saek,
Soo heeft hy staegh een koorts deur angst van vveder-vyraek.

O proposeur des maulx o miserable traistre, A toy revient le mal & le guerdon au maistre.

### StSeventhiende

# ZINNE-BEELDT:

Stemme:

Cupido geef my raedt &c.

En wreek-lust baart de nyt, het wreeken een benouwe, En het benouwen vaak een al te laat berouwen, Hoe mennigh wreeker is in eygen strik gestrikt? Mits dat de wraeke keert en op syn Meester mikt.

Een harts-tocht is de wraak 'ken weet waar by te lyken, Die sieden doet 'tgebloedt, en alle reeden wyken, Die vleysch en zin verteert, en sinooren doet de lust, En houdt een waekend' oogh, als al de werreldt rust.

En maakt het wesen stuer, en't hooft vol Muyse-nesten, Gestadigh in gepeys, hoe dat hy mocht ten lesten, Met dees of sulken plaagh, syn even-mensche schaen, Diesomtyts niet en weet te hebben jet mis-daan.

'tIs vaak door prang van spyt, of yver vande neering, Dat hem het harte knaeght en kankert dese teering, En laaght dan laagh op laagh, en treedt soo vroegh en spa, Syn slecht onlyd lijk leet, met loode schoenen na,

Dus knaaght hem fyn gemoet maar weynig het Geweete; Tot dat hy op het lest eens komt tot syn vermeeten, En dat de lust gecoelt hem tot bedaeren voert, Dan is op and re wys, syn Ziele bet beroert.

Dan Timm'ren hem int hooft de kloppende gedachten, Dan spruyten uytte mondt vetduldeloose klachten, Dan volchter sucht op sucht dan rolter traan op traan, En siet het wett'lijk recht gestaedigh voor hem staan. En foo hy heeft een vonk in fyn gewiff behouwen, Die fal an d'ander caut hem troofteloos benouwen, Daar hem een eewigh duir fal werden in vertoont, Int cort, de boofe wraak fyn eygen meefter loont.

Of foo de sulke laat door vreese sich te wreeken, Soo wert hy door de nyt staach in het hart gesteeken, En geest hem prik op prik in't raesende gemoedt, 'Tgunt stadigh swemt in gist en langs hoe meerder woedt.

Dies hoe't een wraek-gier maekt, of wat hy gaat beginnen, Syn Raet is ydel ramp van buyten en van binnen. De wraakis fyn bederf, en wreekt hy fich ook niet, Soo gaat hy en vergrimt in Goddeloos verdriet.

Een wreek-lust baart de nyt, het wreek en een benouwen, En het benouwen vaak een al te laat berouwen, Hoe mennigh wrecker is in eygen strik gestrikt, Mits dat de wraeke keert en op syn Meester mikt.

# Afgunst, en wraek,

Ncristelijk ghemoedt is mennichmaal beseten,
Beswangert ende grof van ijver ende spijt
Om dat syn na-gehuir of dees of die ghedijdt,
Of dat hem Claas of Ian is al te na gheseten,
Daar op hy is ontrust en dapperlijk gebeten,
Het gunt hem nacht en dagh in sigme boesem strijdt,
Tot dat hy op het lest verwonnen vande nijt,
Belaaght verraedelijk dien hy misgunt het eeten,
Maar t quaade vaak weerom tot sijn beleyder stuyt,
En trest met schaamt en smart het harte vanden Guyt,
Soo gaat het ook met die, die sich gelust te wreeken,
Want soo hy sich vercoelt door al te swaeren handt,
Soo valt hy door het Sweirt of vluchtet achter landt,
Ook wert den wreeker vaak wel selver doodt gesteken.

Syr.30:253

Syr.31:15.
Pfal.112:
10.
Prov. 14:
30.
Prov.1:11.
Prov.18:7.
Syr. 6: 3.
Syr. 28. 6.

1. Petr. 1. 31. Na

# Na karige spaarige viltige scheerders, Slempers en dempers, en milde verteerders.

XVIII.



l'Avare est trespasse' or commensons la feste, Voyla le porc est mort o la tresbelle best e.

N

#### XVIII.

Na karige spaarige viltige scheerders. Slempers en dempers, en milde verteerders.

Slet hier hoe 'tvuyle Svvyn den Gieregaart gelijck is,
De vvelke vvert gehaat om dat hy vrek en rijk is,
Om datter niemandt niet, tervvyle dat hy leeft,
Van hem noch deugd' geniet noch deuchdt genooten heeft,
Maar als de Ziel verhuyst en't liehaam is ter aarden,
Syn Erfgenaemen dan bly-geestigh'tgoet anvaarden,
Men snusselt om en om in Kossers Kist en Kass
Dan prijstmen eerst de Man om dat hy spaarigh vvas:
Het Verken vverdt gekeelt geschrobt ontleet na deesen,
Dan vvert het vuyle Svvyn om 'tlecker Spek gepreesen,
Na doode om de schat soo prijstmen eerst den vrek,
En't Varken even soo, om 't angenaame Spek,

l'Avare est trespasse' or commencons la fest en Voyla le porc est mort o la tresbelle best e.

### 'tAchthiende

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

#### Ghy lodderlyke Nimphen foet.

't I S waardigh met een vreemt geluyt, Den snooden Vilt te lachen uyt, En met veel schamp're naemen, Hem dapper te beschaemen.

Den vrecken krimp den Gieregaart, Heel spottelijk syn goedt bespaart, Vaak voor een deel verteerders, Tiktackers of verkeerders.

Te recht by 'tvuyle vroetend' Swyn, Soo mach hy vergeleeken fyn, Soo lang hy leeft na wenfchen, Verfoeyen hem de menfchen.

Het morfigh Varken van ghelijk, Soo langh 'tsich wentelt inden slijk, Van jeder een veracht werdt, Tot dat het dier gheslacht werdt.

Dan werdt het elk behaeghelyk, 'tVerwekt de maage graechelijk. Dan feggen, die't bemerken, O wat een lecker Verken!

Doodt fynde, pryst het jeder een, De Reusel werter uyt-gesnêen, De Schinken en de zyen, Doen d'eygenaar verblyen.

Den spaar-sot wert veracht versmaat, Bespot begichelt en gehaat, Om dat syn schaem'se vrinden, Geen troost by hem en vinden.

Om dat hy ftopt fyn ooren toe, Voor 'timeeken in haar arremoe, En Lazarus laet treuren,
Voor fyn beslooten deuren.

Om dat spo langh den schrobber leeft, Daar niemant geen genot van heeft, Want als syn opgh bewaart hy't, En uyt syn lyf bespaart hy't.

O blye tyding over-goedt, Gestorven is den vrecken bloedt, Besteekt de Kist met Meyen, En wilt van lachen schreyen.

De vrinden 'tsamen al-gelyk, Besichten het gewenschte lyk, Beschouwen't met genuchten, Men hoorter niet als kluchten,

O Doodt wat fyt ghy over-schoon, Ghy muntet uyt van veele doôn. Hebt veel te Ra gehouden. Om dat wy 'tErven souden.

Wanneermen nu de schat bekijkt, Dan is het Varken niet beslijkt, Den Vilt die werdt gepresen, Men schoont syn karigh weesen.

Dan prystmen om her goedt den vrek, Als 't Verken om fyn lecker spek, De schat die doet hem roemen,

Als 't Verken om fyn bloemen.
Die van fyn nauw bespaarde schat,
Ter nauwer-noot fyn nootdruft at,
Die iffer van gescheyen,
Daar and 're deur vermeyen.

Den Vrek is doodt, en't Swyn geslacht, Het Spek is inde wym ghebracht, En't geldt in and're kisten, Van die't somtyts verquisten.

Den Vrek een onnatuyrlijck dief, Besteelt syn alder-liefste lief Want hy berooft sich selven, En gaet het vaek bedelven.

Vervreemt fyn lichaem van het goedt Het welk hy al te fober voedt En dat om't gelt te potten, O groote fot derfotten!

O ghy verarmde rijke lien, Ghy cunt in defen spiegel sien, Hoe dat van al u spaeren, Een ander wel sal vaeren.

'tIs waerdigh met een vreemt geluyt, Den fnoden Vilt te lachen uyt, Em met veel schamp're naemen, Hem dapper te beschaemen.

# Den Gierigen-vrek,

If steelt syn eygen goedt en neemt sich self gevangen,
En boeyt syn hart en ziel aen Midas gulden plaegh,
Hy is sijn eygen Beul en pynt sijn holle maegh,
Die staedigh roept om veel en weynigh mach ontsangen,
Die staedigh bidt om spijs en snacket met verlangen,
Maer gierigheyt sijn Baes en acht op geen geklaegh,
Dies houdt de Man sich self staech hongerich en graegh,
Voor sulken langen quaal vercoormen nutter 'thangen,
O Vrek, ghy die daer schroomt u lichaem wel te voen,
Wat deught, wat troost, wat goet sout ghy een ander doen?
Die selve hier u selfs de noot-drust gaet ontrecken,
Daer is geen slimmer wech noch sotter dan ghy kiest,
Waer deurmen ziel en eer onnuttelijck verliest,
O Dwaes, o Sot, o Nar, o Opper Geck der Gecken!

Syr. 14: 5: 6. Syr. 14: 4. Prov. 10. 16. Math. 23: Pr. v. 70. 21. Waer

## VV aer vintmen meerder arremoedt, Als daer de Rykdom Vrekheyt voedt?

XIX.



Ni telroyal tresor ni bague trop que rare, n'ont le pouvoir pour bien rassasser l'avare.

VVaer

#### XIX.

VV aer vintmen meerder arremoedt, Als daer de Rykdom Vrekheyt voedi?

En kost op geender vvijs syns hongers noot verdrijven, 'tZy vvat hem quam te voor gezooden of gebra'en, Of vvat te nutten vvas, en moght hem niet verza'en: Een onverzaedt ghemoet is noch by veele menschen, Die staedich onvernoecht al meer en meerder vvenschen, En potten geldt op geldt en hoopen schat op schat, En sterven van een ziekt' gheheeten nummer zat, Maer in het tegen-deel te looven syn de daeden, Van die in 'sHeeren dienst sich nummer en verzaeden, En vvelcker onvernoegh al groeyende vermeert, In't soecken na de schat die nummer en verteert.

Ni tel royal tresor ni bague trop que rare, n'ont le pouvoir pour bien rassasser l'avare:



### 'tNegenthiende

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Als voorgaende.

Hy fyt o Rijkaart groot van goedt, Maer cleyn en arrem van gemoedt, Dat sietmen aen u slaeven, Dat sietmen aen u draeven.

Ghy hebt ontelbaar Munt en Gout, Daer toe een rijke vrouw' getrouwt, En hebt noch veel verworven, Dat u is an-ghestorven.

En veel hangt u noch over 'thooft, Wel waarom ift dan dat ghy flooft? En nauwelijks kunt flaepen, Om gelt en goedt te raepen.

Ghy hebt een onwaerdeerlijck lant, Rontsom met hout-gewas beplant, Veel renten aller weghen, En noch ist niet te deghen, Ghy hebt veel huy sen inde stadt, Noch claaght ghy al van dit, of dat, En seght u fruyt en Coren, En geld' niet na behooren.

Uscheepen comen uytter zee, En brengen dubbel winste me, Seer rijkelijk gelaeden, Maar't can u nietverzaeden,

Hoe meer dat u Oostind'jen geeft, Hoe min dat ghy in ruste leeft Noch moetter meerder baat sijn, Wanneer sult ghy verzaedt sijn?

Schoon dat ghy rent op rente gaart Noch zijt ghy armer dan ghy waart Hoe langhe fult ghy ploegen? Wanneer fult ghy genoegen?

Doe Rijkaart hadd' niet half so veel, Doe was de man wel eens soo eel, 'tIs waer, hy was wel spaerigh Maar nargens-na soo kaerigh.

Te vooren ging sijn kok te vuyr. Nu is hem alle ding te duyr. Nu coopt hy doode plat-vis Die slimmer is als kat-vis

K 3

Syn suyvel is verschimmelt smout, Van garstich Speck veel jaren out Dun scharbier laat hy brouwen, Soo weet hy huys te houwen.

Het vuyr dat hy des winters stookt Heel weynigh vlamt maar dapper rookt, Syn Turf en wil niet vonken, Mits datse was verdronken.

Die coopt hy om eenleur of jet, Die duyrt wat lang, al vlamtse niet, Noch can hy niet bedyen, Al snyt hy an twee zyen.

Het goet heeft hem maar hy gheen goet, Dus leeft den bloet in arremoedt, Hadd'Godt hem min ghegeven, Hy fou wel ruymer leeven.

O vrinden slaaft als desen rijk, Om't heyl, maar niet om't tydelijck, Om't Hemelsch te verwerven, Soo wert ghy rijk na 'tsterven.

Daar rijkaart werden fal een fpot, Verbannen vanden grooten Godt, Verbannen daar fijn trueren, In Ewicheyt fal duiren.

# d'Onverzaede rijke vrek,

Hy is een Sysiphus, wiens wooelen niet kan baeten,
Hy is gelijk de zee die nummer en ghedijt,
Die nummer soo het schijnt wergrootet of en wijdt,
En lijkewel de stroom verswelght uyt alle gaten,
Syn winning is als wijn in boodem-loose waten,
Hy is een Tantalus wiens graegte niet en slyt,
En schoon wat dat hy nut hem hongert alle tyt,
In't corte, wel te recht is by een wraet der wraeten,
Den armen onwerzaet vernoeght sich nummermeer,
Het Gelt het lieve Gelt bemint hy al te seer.
Om't Gelt om't lieve Gelt gaet hy syn lichaem quellen,
Om't Gelt om't lieve Gelt en trooft hy niemant niet,
Om't Gelt om't lieve Gelt soo daelt hy na der hellen.

Syr.31:22,

Syr, 14:9.

Col. 5:9.

Syr. 14:42

Pfal. 82:3.

Efay. 61:3... Hiol-24: Door's VV errelts sotte vreucht en dvvaese lust der ooghen, VV erdt menigh eer hy't vveet in't droeve diep getogen.

XX.



O monde alichant ta doulce calamite, Attire l'ame dans l'obscurite mauldite.

Door

Door's VV errelts sotte vreucht en dwaese lust der ooghen, VV erdt mennigh eer hy't weet in't droeve diep getoogen.

Het lieffelijk geluyt of 'tzoet Ciereense singhen,
Bekoorde Ulisses om by haar in zee te springen,
'tEn vaar hy van te voor met vvysselijk beleydt,
Daar in en had voorsien, Ulisses vaar verleydt,
Schoon 'tover-soet gesang hem tress'lijk deed' bevveegen,
Streedt syn gebondenheyt veel sterker daer en teegen:
Dees fabel leert en vvyst, en naektelijk ontdekt,
Hoe 's V Verrelts vveelde' en spel ons na de diepte trekt,
En hoemen met een cracht den Heere moet ancleeven,
En alle dartelheyt en oogh-lust teghen streeven:
Dies bindt u vast aen Godt, eer u dees Meremin',
Door angenaemheyt lokt ten diepen Af-grondt in.

O monde alichant ta doulce calamite, Attir e l'ame dans l'obscurite mauldite.



### 'tWintichste

# ZINNEBEELDT

Stemme:

O Nacht jaloursche Nacht.

# 't Gesicht.

W Iens oogh in Silo claar en suyver is gewassen, Gereynight van den Artz die Adams val genas, Staat wacker op de wacht, staat vlijtich op te passen, Gewapent deu'rt Geloof en't geestelijck Rondas.

En op-gepronkte schaar comt sijn gestalt begeeken, En toonen hem de weeld en soete dartelheyt, En pogen hem alsoo sijn wapenen tontrecken, Waar toe sijn vroom gemoet wel dapper neen toe seyt.

## 't Gehoor.

Dies vangt een jeder an (mits dit niet wil gelacken,) Een lieffelijck gezang an snaren spel getrouwt, Om hem gelijck (te voor) syn wapenen t'ontrucken, Het welk syn vroom gemoet wel dapper tegen hout. Met smeeken en gevley en lodderlijke teemen, Deur praatjes vande min vermengt met Geyligheyt. Besoekense door list syn wapenen te neemen, Het gunt syn vroom Gemoet verweert met Heyligheyt.

### De Reuk.

Vermits haar ook mislukt het singen ende speelen, Soo vlechtme Crans op Crans van ongemeene geur, Om hem te trecken en syn wapenen te steelen, Maer neen, sijn vroom Gemoet en achtet niet een leur.

Met Amber en Perfuym versoecktmen hem te locken, En met het angenaamst het gunt de Neus gelust, Onangesien, en wert hem 'twapen niet ontrocken, Om dat syn vroom gemoet is wacker toe-gerust.

### De Smaak.

Men dekt een waerden disch als in des Conings hoven, Van costelijcke spys, als wijnnen en Banket, Van meynning hem daar deur de wapenen te rooven, Daar sich syn vroom gemoet ook dapper tegen set.

Daar vloeyt den Ed'len drank die fy te gulfich smaeken, En bidden dat hy doe (gelijck als sy) bescheyt, Om door syn dronkenschap de wapenen te schaeken, Maar neen, sijn vroom gemoet dit alles weder-leyt.

L 2

#### 't Gewoet.

Nu gaattet uyttet spoor met wangelaetigh Cussen, Met trecken Mondt an Mondt en dauw'len metter hant, Om te vervreemden soo, syn wap nen onder-tussen, Maar neen, syn vroom gemoet vermijdet Venus brandt.

En't gunt sy meerder doen, last eerbaarheyt te swijgen, Maar alie't aartsch' vermaak, en angenaemigheyt, Is al te crachteloos syn wapenen te crijgen, Om dat syn vroom gemoet veracht de geyligheyt.

# 'tGesicht.

Wiens Oogh in Silo claar en suyver is gewassen, Gereynicht vanden Artz die Adams val genas, Staat wacker, op de wacht, staat vlijtich op te passen, Gewapent deur 't Geloof en't geestelijk Rondas.

Da

# De Becoringe,

| III le niet en is om-gordt an Iesu Christ ghebonden,   | Luc 1235.                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| En stop zijn ooren toe voor 'sVV errels soet gezang,   | r. Sam. 122                        |
| Noch sluyt zyn ooghen voor haar sieren omme-gangh,     | Prov.23.5-                         |
| Sal vallen eer hy't veet in eene Poel der zonden,      | r. Cor. 15%                        |
| En vvie die peylen sal vverdt evvelijk verslonden,     | r. Cor. 135<br>56.<br>Plal. 92: 8. |
| Daar eenen dagh (eylaas) valt duysent Iaeren langh,    | Mala: 4: 13                        |
| Daar't end' is hoopeloos, verlangeloos 'tverlangh,     | 3:5.<br>Elay.34:                   |
| En daar't ghewveten staagh crijcht doodelijke woonden, | 10.<br>Sap.4: 14:                  |
| Dies wwacht met cracht en acht ep geenderley gewley,   | Rom. 16:                           |
| Van Mereminnen zang of Cocodrillen schrey,             | 18.<br>Syr. 9: 44<br>Jer. 16: 9:   |
| Van't VVerrelsche vermaak, en haar geveynsd' becooren, | Jer, 16:9;                         |
| Van minne deuntjes en van smakelyk Banket              | Syr.37:393                         |
| En angename vvijn, en't praelen van Blanket            | r.Pet 4:3.                         |
| Maar luyk u oogen toe, en stop daar voor u ooren.      | Prov. 28,93-                       |
|                                                        |                                    |

# De Gout-zucht is een groote plaagh, Veel slimmer als een quade maagh.

XXI,



Celui qui biens & temps pour l'or en vain consume, Pour le Demon la lampe ou le flambeau Allume.

#### XXI.

De Gout-zucht is een groote plaagh, Veel slimmer als een quade Maagh.

Ditcleyn onnosel Wicht gelooft het boertich seggen,
En vvil het vogeltje vvat souts op't staertje leggen,
Het cruypt en vvaant 'tis heb, o Manneken o neen,
De cunst en is niet sick, daer vlieght de voghel heen:
Noch slechter gaat de zaak der schrand re alchimisten,
Die tyt, en zin, en vveet, en't Gout om't Gout verquisten,
De hoop haar jaar op jaar ghestadelijken voedt,
En hebben al-bereets na vvaan eens 's Princen goedt,
Den Lapis Paracels ghenaamt Philosophorum,
Is inde Ziel gedruckt, 'tis siat clinck clanck clorum,
Mit barster op het vuyr of 't een of 't ander glas,
O vve! eylaas vvat raat? een Graassijkheyt in d'as.

Celui qui biens & temps pour l'or en vain consume, Pour le Demon la lampe ou le flambeau Allume:

### 't Fen-en-tvvintichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Rosemonde lagh gedooken.

Den wijfen en den cloeken, Teophraftus, heeft ghebroet, Gecken die de Rijkdom soeken. Ende vinden arremoedt, 'kSeggevanden Alchimist, Die om't gout zyn gout verquist.

Die gestaedigh peylt op hoope, In een grondeloose zee, En sou no syn kunst verkoopen, Om een Tonne-schats of twe, Mits dat hy een schaduw' siet, Groot in't oogh, en min als niet.

Daar hy niet en sou voor kiesen, kWeet niet hoe veel duysent pondt, tGunt hem doet syn brok verliesen, Even als Esopus Hondt, Die syn hachjen inde vliet, Om het schijnsel vallen liet,

'tIs als of hy netten spande, Om te vangen weer en windt, Die de donder maakt te schande, En geheel en al verslindt, En geraakt door yd'le vlyt, Om de windt syn netten quyt. Al syn doen en viese vaesen, Al syn sinnen tijt en goedt, Gaat hy in het vuyr verblaesen, En sijn winst is windt en roet, Roet verkrijcht hy deur syn rook Windt is al syn blaasen ook.

Hope doet hem gansch bedriegen, Als de Hondt int vlacke veldt, Die de voghel in het vliegen, Snel vervolget met gheweldt, Ende moede leeden vanght, Dat syn tongh ten hals uyt hangt.

O! wat pooght ghy Nar, te maeken? Toteen louter Gout, het Loot; Als ghy weder cunt doen waeken. De gestorven vander doodt. En doen blindt - gebooren sien, En geneesen lamme lien.

Of als 't climmen in den Hemel, Veylich is in u vermoogh, En een Elefantof Kemel, Cunt doen gaen deur't naalden oogh; En van waeter maken wyn, Dan fal ficx u cunste fyn.

Als ghy cunt op't water wand'ren; En de zee en winden stilt, Dan soo sult ghy licht verand'ren, Tot een Gout al wat ghy wilt, O ghy rijk ghedroomde sot, Werdt berooyt, en jeders spot.

Cunt ghy (dwase) niet bemerken?
Dat, die 't schepten altemaal,
Door syn over-wond re werken,
Schiep ook alderley Metaal,

Soo ghy schept van allen een, 'kHout met u, en ben te vreên.

Maar en kunt ghy niets doen blyken; Als ook niemant niet en fal. Wilt dan vry u Seylen strijken, Eer ghy raakt op leeger-wal, Eer ghy al utijt versuymt: Eer u Ziel het Lichaam ruymt,

Dies verlaat dit ydel schijnen, Dies verlaat dees yd'le waan, 'tGunt het wesen doet verdwijnen, En de leeden gansch vergaan, En het harte gansch ontsteldt En de teêre zinnen quelt.

Maar na schat van grooter waarde, Waardiger tien-duysent - vout, Als hier alles is op Aerde, Boven alle 's Werrelts Goudt, Die te soeken u verkloekt, En sult vinden dat ghy soekt.

Sock voor al het Hemelrijke, Ende 'tgunt u nodich is, En fal nummer vanu wijke, Maar gewerden voor gewis Wie daar in geen tijt vergift, Dats d'oprechten Alchimift.

Maar den Wereltwijsen kloeken, Teophrastus, heeft gebroedt, Gecken die de rijkdom soeken, Ende vinden arremoedt 'kMeen den sotten Alchimist, Die sijn Goudt om t Goudt verquist.

# Den Alchimist,

In acht hem al bereets ken weet wat grooter Heer, En nadert door de hoop, en blyft al even weer, Hy waar, alsoo hy meynt, ter hooghst er trap gecomen, Indien hy had een dat, ge even of genomen, Of hader sulk metaal geweest wat min of meer, Of had by't wayr gekoelt of dit vermengt wat eer: Den Philosoophsen st een die had hy gansch wolcomen, Of barst er hem ontwe een pot of teder glas, Soo dunkt hem dat'er leyt een heertijkheyt in d'ass. Daar is een grooter schat, o Vindeloose blinden; Soo ghy die soeken wilt, met Goddelyk beleydt, Dat is het rijke Godts en zyn gerechtigheydt, tGunt onwaardeerlijk is, en weyligh om te winden.

Syr.29: 14 E(ay.55.6. Math.6. Prov.2: 3:

4:5.

# Het Hart om hooghen't oogh na tGraf, Dat schaft de prael en hooghmoedt af.

XXII.



Quelconque de l'orgueil ou de l'hautain desisse,. Acquist ridiculeux le nom d'anabaptiste.

Hea

#### XXII.

Het Hart om hoogh en't ooghna't Graf, Dat schaft de praal en hooghmoedt af.

HOe moedigh draayt en praalt de Paeuvv op synne veeren,
Op syn verheven steirt of an-gebooren kleeren,
Maar als hy nedervvaarts op synne voeten siet,
Ontsinkt hem moet en steirt en acht dan alles niet:
, kWensch haar die 't rottigh vleysch en mottige gebeenten,
Vercieren met gevvaat en Edele gesteenten,
En blinken van het Goudt en glimmen van Satyn,
Ook deden als de Paeuvv, en sagen vvatse syn,
En letteden op't 't Graf, en dachten op het sterven,
Hoe dat de zond de Ziel, de pieren 't lijf verderven,
Wie nu niet gaat gepronkt, gekoordt, geboordt, ghelist,
Die heetmen al geveynst, en spottelijk Mennist.

Quelconque de l'orgueil ou de l'hautain de sifte, Acquist ridiculeux le nom d'anabaptiste.

### 'tWe-en-tyvintichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Vrindinne die deschoonste zyt.

At onder praal of prachtigheyt Schuylt Ootmoedt en andachtigheyt, 'tMach fijn, Godt geve dattet waar, Maar felden voeght het fich te gaar.

Dit seggen doet den pronker leet, En meldt, dat onder 'tlinnen kleedt, Gheschiet soo grooten hovaardy, Als onder glans van Goudt en Zy.

Ik hebt ook van verscheyden lien, Wel vaak gehoort, dan nooyt gesien, Doch die op deese reeden staan, Dat sijn, die geerne costel gaan.

Dat jemant op een linne mots, Sou moedich sijn en groots en trots? En niet bemerken sijn gebrek, Dat beurt wel van een simpel Gek.

Maar dat een vroede in sulk gewaat, Soupraelen pronken over-straat, Dat waar wat vreemts, soo'tis geschiedt, 'tMach sijn, maar ik geloove't niet,

De sulke staat by-na en beest By die, die mooye kleeren heest, De schaamte steelt hem syn gelaat Soo dat hy hapertinde praat. 'kEn seg niet wat hy wesen sou, Indien hy mocht gelijk hy wou, Maer houde vast en voor gewis, Als dat hy nu soo niet en is.

Ik segge noch en blijver by, Dat eener op sijn linne-Py, Niet is soo moedich groots of stout, Als een die craakt van Zy en Gout.

Maar dat veel Burgers nu voort-an, Syntrotser als een Edelman, En moedigh als een Bander-Heer, Dat staik toe, en noch welmeer.

En kleeden haar in Princen draght, Van knechts en jongens op-gewacht, Die schaars van haere schraele wey Tevoor nau hadden 'tsout op't ey.

De sulke crijght een smerigh ampt Die al syn goedtjen heeft verslampt, En daer nagroote Jonckers voedt, En Josfren, van't gemeene goedt.

Dus werdt de Vink een Papegay De Pimpel-Mees een Bonte-kray De Mus een grooten Adelaar, Dat sich verbaaft den Oyevaar.

Men pronkter op gelijk een Pauw De Mantels buyten van Satijn Van binnen moetter fellep fyn.

De slechtste kleeren sijn van Pluys, Men bouwt om t schoonste Huys by Huys, Soo dat een jeder staat verstomt En twistet waar tal henen comt, Wanneer de kaelis werdt een Heer, Syn grootheyt kendt geen kleynen meer, Ja qualijk dat een Edelman, Myn Heer te spraeke commen can.

Een flechtert fiet hy over-dweers, Of draayt hem om en keert den eers, En is dat noch gheen hoverdy? Wat is dat anders, fegtet my?

Dit speurtmen heden alle daagh. Die 't lust die reyse na den Haagh En schild're daar (ons' aartsche straf) De hovaerdy na 'tleeven af.

En als ghy't zyt int Haaghje moe; Soo reyst nae't tweede Sidon toe, Al-waar het woelen en't gevroet Veel jonge malle Jonckersbroedt.

Of waar ghy reyst naar u gheval; De hovaardy besittet al, Soo dat den slechten ambachsman, Vaak hooger vlieget als hy can.

Ja Dienst-Boôn syn hier me gequelt, En koopen schande voor haar geldt, En gaan gekapt, gekant, geplooyt, En schier als Jost ren op-getooyt,

Eylaas 'tis ydelheyt en pîjn, Wat fal't met u owerrelt lyn? Als Godes Mondt u eens ont-zielt En inder ewicheyt vernielt.

Dat onder praal of prachtigheyt, Schuylt Ootmoedt en andachtigheyt, 'tMach fyn, Godt geeve dattet waar, Maar felden voeghtet fich te gaar.

# De Hoovaardye,

| Slechte slijk en aard! wat wilt ghy u werheffen?                                                              | Syr.10:11.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| O Slechte slijk en aard! wat wilt ghy u werheffen?<br>VV aar op? op staat, of geldt? of mog'lijk niet met al, | Syr. 3: 21.       |
| Hoe hoogher u ghemoedt, hoe leegher uvven val:                                                                | Prov. 29.         |
| Een valt te grouvvelijk te pynnelyk in't treffen,                                                             | Prov. 16.         |
| Die gladde voorspoet (myt in't Grondeloose' oneffen,                                                          | 18.<br>Syr.21:11. |
| Gedenkt dat alupraal, dat alu cost'lijk mal,                                                                  |                   |
| V blinken van gesteent' als rook verdvvynnen (al,                                                             | Syr.12:38.        |
| Dat alu Zyde en Zamt, ulangh getakte beffen,                                                                  |                   |
| V Peirlen snoeren en u glinst erend gewvaat,                                                                  | 2. Timot,         |
| V grys ghepoedert hayr en't moedige ghelaat,                                                                  | Gal. 6: 2.        |
| Gelijk een luyt geklank, en schaduvv sal versvinden,                                                          | Sap.5:8.          |
| Het hoogh almogend' oogh op uvve prachte mikt,                                                                | Pf. 138. 6.       |
| O groot sche steden beeft! u geltet, o verschrikt,                                                            | 4 Eldr.15.        |
| Godts toorne rookt en brandt, die hooghmoet sal verslinden.                                                   | 18.<br>Hiob.9:13. |
|                                                                                                               | -/- 3-            |

tIs

'tls' Brouvvente vergeefs' ten can en mach niet baeten, Indienmen't selve giet in boodemloose vaeten.

XXIII.



Que sert de te mirer & ne te nettoyer? Que sert beaucoup du vin & tost le renverser?

11

#### XXIII.

'tls Brouwven te vergeefs' ten can en mach niet b aeten, Indienmen't selve giet in boodemloose vaten.

En leyd' haar Eyeren verborghen inde hegghen,
Of ergens veer van huys, of hier of daer in't riet,
Staagh vondtse'tleege nest maar Ey'ren vondtse niet:
VVat baetet dat een Man is gheestich in syn vverken,
Die sesmaal 'svveeks te kroegh en eenmaal gaat ter kerken?
Vat baetet dat een Man is tresselijk gheleert,
Indien hy Bachus of de geyle Venus eert?
VVat baetet dat een Man vvel can en vvil niet vvillen?
En gaat syn groot gevvin op eene-maal verspillen,
Vat baat hem vvijsheyt die syn tyt besteedt in't mal,
t VVaar voor dees 'vveters best te vveeten niet met al.

Que sert de te mirer & ne te nettoyer? Que sert beaucoup du vin & tost le renverser?



### 'tDrie-en-tvvintichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Egipten-Landt.

Schoon 'sHeeren geest de sulk' begaaft,
Met kennis van des Hemels luyster,
Die even-wel syn pondt begraaft,
Ofdelst dat woekerloos in't duyster,
En soo moet-willigh verschuylt dit waarde pandt,
De kennis van alsulken Man baart zonde schaede' en schandt:

Wat baat de sulk' gheleerdite syn?

Voor-treffelijk in veele zaeken,
Die syn vernust smoort in de wijn,
Of kleest dat au Vrouw-Venus kaeken,
En soo verdartest zijn costelijk verstandt,
Geleertheyt van al-sulken man baart zonde schade en schandt.

Wat baat de sulk sijn eerlijk ampt?

Syn kloeke stijl, sijn aardigh schrijven,
Die al syn eer en goedt verslampt,
Of gaat onnut syn tijt verdrijven,
En sich daar deur van sijn goeden staat verbandt,
De kloekheyt van alsulken Man baart zonde, schaede en schandt.

School

Schoon dat de sulk' is opper-Baas,
Of Meesteraller constenaaren,
Die lichter is ghelijk een blaas,
En moet daar-na na kalis vaeren,
Mits hem de weelde' en over-daadt ont-mant,
De conste van alsulken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Schoon of de sulk' uytnemende' is,
In gheestigh teyk'nen ende schild'ren,
Die daar op speelt den lichtemis,
Of gaat zyn winst en eer verwild'ren,
En soo lichtvaardigh sijn tijt verlantersant,
De konste van alsulken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Wat baat des Koopmans groote gheldt?
Ghewonnen deur een schrand ren handel,
Die't stadigh inde kroegh versmelt,
Of in verkeerde boose wandel,
Waar deur hy sich moet verpakken an een kant,
Den handel van alsulken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Wat baatêt dat een Makelaar,
Syn groote winningh gaat verspeelen?
Of zyn verdienste voor en naar,
Verquist in vuyle sno Bordeelen,
En deur oncuyscheyt sich schandelijk verbrandt,
Het mak'len van alsulken Man baart zonde, schaede en schands.

Wat baatêt dat een Ambachs-man, Veel meer can doen als een int Gilde? En niet en wil ghelijk hy kan, Of loopt geheel en al in't wilde, Of deur fyn winningh heeft al te milden handt, Het kunnen van alfulken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Wat baat de fulk' fyn verre vaart?
Ghedaan na 't Ooften ofte Westen,
Die alles wat hy heeft vergaart,
Verriddert ende geeft ten besten,
En deur berooytheyt moet wederom van landt,
Het vaaren van alsulken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Schoon's Heeren Geest de sulk' begaast,
Met kennis van des Hemels luyster,
Die even-wel syn pondt begraast,
Of delst dat woekerloos in't duyster,
En soo moet-willighverschuylt ditwaarde pandt,
De kennis van alsuken Man baart zonde, schaede' en schandt.

Vruch-

# Vruchteloose winst, en wetenschap,

EN laat ons teère breyn niet tweisten om wat reeden, Dat Godt de Heere geeft zyn gaven ande geen Rom. II. Die, die onwwaardelijk als met de voeten treen, Sam. 8.7. En zyn mildaedigheyt tot over-daadt besteeden, Prov. 102" Veel vverden om haar kunst af-godisch an-gebeeden, Efay. 44: Veel om haar vvetenschap geroemt van yeder een, 25. 3. Eldr. 3: En veele sonder moeyt' een smeerigh ampt bekleën Efay. 223 VV aar door zy't ijser laauvv heel licht lijk souden smeeden, Maar smelten vaak haar vvinst in heete geyle min', Syr, 23:23 Of geeven't in bewvaar een lachende waerdin', Prov. 21: Of wverdt met dobb'len of door Kaarten-spel verlooren: Die over-dubbel can, en enckel comt te kort, Is slimmer als een Koe, die staagh de mellek stort, Veel nut ter vvaar de sulk heel stapel-gek gebooren.

Het

# Het ongerijmt geklap of reedenloofe reeden, Verderven soet verhaal en alle goede zeeden.

XXIV.



Du sage est, l'entretien tres-doulx es agreable, Contraire est le babil du fol. Insupportable.

#### XXIV.

Het ongerymt geclap of redenloose reeden, Verderven soet verhaal en alle goede Zeeden.

GEmengde tot een koek en can ons niet vermaaken, 'tEn dient niet op-gedischt of jeder sal het laaken, Maar 'tselve na-den eysch gebacken in de pan, is hongers Mangeneet, die tot sich trecken can: Het rijmeloos gekal en vvispeltuyrich snacken, Van die (alsoomen seyt) niet gaar in syn gebacken, is vvalgelijk in 't oor, onsmakelijk onsoet Voor't redelijk vernust die dit an-hooren moet, Maar in het tegendeel, de vloten val der reeden, Van die vviens Hart en Ziel om vvijs heyt heest gebeden, Syn soeter int verhaal als hoonich inde Mond, Verquickelijker als een balssem inde vvond.

Du sage est l'entretien tres-doulx es agreable, Contraire est le babil du sol. Insupportable.



'tVier-en-tvvintichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Lof-zang Maria.

Geeft angenaam vermaak, En smaak in wijf heyts ooren, Soo is in tegen-deel Der sotten clap te veel, En walgelijck om hooren.

Maer dat alfulken een, Sich speende vande reên, En synne tong kost hoeden, En houden in beslot, Al waar hy noch soo sot, Men soud'er nau vermoeden,

Gelijkmen ande vrucht, Door proeve geur en lucht, Kent boomen ende kruyden, Soo kentmen eer jet langh Door weynnigh omme-gangh Waan-wijfe fotte luyden,

Want een laat-dunkendt gek, Heeft meer-en-deel 'tgebrek, Tefyn verwaendt in't kallen, 'tBegin lykt wat tefijn. Door op-gepronkte schyn, In't endt is niet met allen,

Het gunt hy ergens las,
Dat brengt hy vaak te pas,
Daar't gansch niet op sal passen,
En geeft sich self den lof,
Als dat in synnen Hof
Deef blommen syn gewassen.

0

Maar als een eerlijk Man, Hem anders duyden can, Met treff lijk tegen-weeren, De schaemt hem dan verstomt, Als d'Exter die ontmomt, Word van der Paeuwen veeren.

De fulk', brenght voorden Dagh-Jets dat hy hoorde' of fagh. Wat abels na fyn meenen, Van kindtfe fotterny, Of broedtfche spotterny, Onwaardigh' toor te leenen.

Ook lacht hy int gemeen, Staegh om fyn eygen reên, Of fnoode narfche vraegen, Vermits denleeken klerk, Schept in fyn eygen werk, Een over-groot behaeghen.

Hy meldt fyn eygen leet, Vaak eer hy't felve weet, En raaktin ongenaade, Om dat fyn los ghemoedt, Het quade keurt voor goedt, En't goede voor hetquaede.

Of is, de fulke rijk,
Soo fal hy ftaedelijk,
Daar moedich van vertellen,
En meteen Koekkoekx-liedt,
Het gunt hy beeft of niet,
'tGehoor verdrietigh quellen.

Hy looft fyn waardicheyt Hy pryst fyn aardicheyt, En roemt sich in het snakken Te fyn van alles Baas, In't cort, alfulken Haas En is niet gaar gebakken,

Gelijk der vroeden fpraak, Geeft angenaam vermaak, En fmaak in wijf heyts ooren, Soo is in tegen-deel Der fotten clap te veel, En walgelijk om hooren.

# De Waan-wijfe Sot,

GElijk een kreup le voegbt het dansen ende springen, Soo abel voeght en sluyt het praaten van een sot, Prov. 26.7° Ist vvijsheyt dat hy spreekt, ten heeft noch val noch vlot, Vermits by buyten't spoor dat gaat te passe bringen, Syr.20:22. Syn onbesnoeyde Tong is vol veranderingen, Syr. 5: 15. Enalles wat by seyt is rymeloos van slot, En lacht om al zyn reen, als of hy die bespot, Syr.2r:29. Maar heeft een vvel-geval in al zyn eygen dingen, Prov. 12: Gelijk't een Esel past te streelen als een hondt, 15. Of als in't heet gewest den Indiaen het bont Of als in't vvit Satijn de pronk van olij-vlacken, Al-eens soo schicken ofte voegen sulken een, By't cerlyk soet vermaak syn ongesouten reen, Syr. 27.14. In't kort alsulkeu Haas en is niet gaar gebacken.

0 3

O Man

# O Manghy zyt te swak om duysent pont te draagen Eylieve laat het staan of sult het u beklaagen.

XXV,



Ton souverain, a tort te faict grand preindice, Patience mon ami, Dieu te faira justice.

O Man

#### XXV.

O Manghy zyt te swak om duysent pondt te draaghen, Eylieve laat het staan of sult het u beklaagen,

CLaas domme-kracht is van een Doorne-bosch gesteeken En vvil dat met de vuyst daar tegen vveder vvreeken, Wat vvint hy met de stryt? als meerdering van pyn, En spottelijke schae, ten can niet anders syn:
Wie van geringe staat met synnen Vorst vvil rechten, Dat's even of de Man vvou met den donder vechten, Wie datter van de sulk is groffelijk misdaen, Die geeve Godt de vvraak, en laate't heene gaen, Maar soo hy andersins, sich vvil daar tegen streeven, Licht raakt hy om syn goedt of lichtelijk om tleeven, Dies klaagh u goede zaak aen d'opper Majesteyt, Daar vvoont een Advocaet die met de Princen pleyt.

Ton souverain, a tort te faict grand preiudice, Patience monami, Dieu te faira justice.



# 'tVijf-en-tvvintichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Wat heeft ons Hart een vreucht.

Of

te Mey als al de Vooghelen &c.

't R Ymt fonder dicht, het sticht, en leerdt, Dat eender, die sich voeldt verheerdt, V erswelgen moet syn lyden, En duldigh kroppen 'tgunt hem deert, Om slimmer te vermyden.

Wanneer een Vorst door wrevel-moedt Ontneemt syn onderdaenen 'tgoedt, Wat raadt? als schouders trecken, Want soo-men jets daar tegen doet, Sal't duhbel schae verwecken.

Soo grooten cans van tegen-weer Gelijk den Ram heeft met den Beer Of met den Leeuwin't vechten, Heeft hy, die wil met fynnen Heer, Of fynne rechters rechten.

Maa

Maar vaak de Pars deur swangerheydt, Van't leet dat op het Harte leydt, (Om dat gheen recht mach gelden,) De Tong te langhen bot bereyt, En wreekt met wrevel schelden,

En soo deese onverdulde praat, (Die door verdriet ten Monde uyt gaat,) Syn Heere comt ter ooren, Soo isser tienmaal meerder quaat Voor d'onderdaan gebooren.

Een vonksken fonder voedstel dooft, Maar an-gestookt het sich vergrooft, Tot hoogh verheven vlammen, Heeft u misdaan u over-hooft, Soo veynst in u vergrammen.

Wie kenter d'eer-zucht van een Prins?
Het vet dryft boven allesins,
Wie derf daar teghen streeven?
Daar teghen streeven is te kins
tIs waagen goedt of leeven.

Ook ist wel mennighmaal gheschiedt, Dat eender, die hy dee verdriet Het selve gingh herdenken, En salfdent nader-handt met jet, Ofboeten't met gheschenken. Wie synnen Heere daaght voor recht, Die is gelijk een sotten Knecht, Wien dat de Doornen steeken, En met de vuyst daar tegen vecht, Om sich alsoo te wreken.

Gelijk de Baaren vander Zee, Sich flaan op eene clip ontwe, Gequetst te rugge vlooten, Soo gaatêt de geringhe me, In't kanten met de grooten.

Een Vorst is als een steyle Rots, Waar-op dat alle recht oftrots, Geschendt moet weder keeren, Dies hanght u zaak an't oordeel Godts, Daar pleytmen met de Heeren,

'tRijmt sonder dicht het sticht en Icert, Dat eender die sich voelt verheert Verswelgen moet syn lyden, En duldigh kroppen 'tgunt hem deert, Om slimmer te vermijden.

Het

# Het vet dryft boven,

Choon vvraake mogt best ae, om leet met leet te vvreeke, Levit. 198 Soo ist dat ons natuyr ende' oude spreuke leert, Te dulden het geweldt van die ons over-heert, En vvie daar tegen streeft vverdt by een dvvaas geleeken, Rom 13: Of by een slechte Nar, vvien dat de door'nen steeken, En die met vuyst en slaat en dubbel sich beseert, t Baart ramp, op ramp die op zijn Prince vvraak begeert, Al had by Simfons macht noch fal hem macht ontbreeken, En laeden scha op scha, ten minsten van sijn goedt, Of treft hy een Tiran, licht geldt het vleys en bloedt, Pfal.52: 1. VV ant yver can te haast in 's Vorsten harte blyven, Die onder schijn van recht soo lange laaght en mikt, Prov. 1:11, Tot dat hy eens de sulk op't onver sienste strikt, Dies vvacht u voor de Leeuvv, het vet vvil boven dryve.

Al

### Al is het kindt de Roede ontwaßen, Tot straf mo et dan de kluppel paßen.

XXVI.



l'Enfant sans chastiement nouri voluptueux, Sera insottune, ou rare vertueux.

A

#### XXVI.

Al is het kindt de Roede ontwaßen. Tot strafmoet dan de kluppel paßen.

Mallote tis u schuldt beschreyt vry uvve zonden,
Mallote hadt ghy niet de kat op't Spek ghebonden,
Soo vvaar u dart'le Zoon soo over-daedigh niet,
Soo vvaar u Dochter ook noch onder u gebiedt,
Shy hebt haar kindtsche-jeucht gelaeten al het vvillen,
Het dreyghen vvas te straf, het smeken mostse stillen,
twas Moertje geestme dit 'tvvas Moertje geestme dat,
Nu isset, Moer ik vvil, of ik doe anders vvat,
Het spreek-vvoordt is van u of uvvs gelijk gesproten,
Dats datmen niet en moet de Luys int pelsje pooten,
Dies raade ik jeder een dat niemandt sy soo gek,
De leck re snoepse kat te binden op het Spek.

l'Enfant sans chastiement nouri voluptueux, Sera infortune' ou rare vertueux.



#### 'tSes en tyvintichse

### ZINNEBEELDT.

Stemme:

Cupido geeft my raadt.

W Ie billik na behoor de Roede heeft ghesleten, Tot stichtingh vande jeucht en quyting van't geweten, Blyft synner kind ren voochdt, ontsagh lijk blyft syn woordt, Al hadd hemschoon de tyt met krucken onderschoort.

Het Heerschen des gesins vereyscht een stemmigh weesen, 'tGesichte dat behoordt een twede Gardd' te weesen, Maar al te straffen straf en moêter niet gheschien, 'tGunt mennigh teder kindt doet van syn Ouders vlien.

By matelijke straf voeght minsaam onderwysen, En ook een abelheyt om 'tleersaam kindt te prijsen, Het gunt de sarpe straf versoetet en gheneest, En maakt ook dattêt kindt syn Oud'ren mindt en vreest.

Als't Man en Vrouw'syn eens, in't tuchten van haar kind'ren, Soo dat noch hy, noch zy, malkâar daar in verhind'ren, Ten eynde geen van bey'tgestrafte kindt en vleyt, Dan heeft het straffen klem en baart gehoorsaamheyt.

Maar 100, of Vrouw, of Man beletten't noodigh straffen. En sal het gansch'lijk geen of weynnigh vruchten schaffen, Het slaeuw en laeuw ghelaat gheen straffen en verstrekt Maar is soo mettêt Kindt als met de straf ghegekt.

De straf te vaak ghespeent uyt moederlijk ontsarmen, Is 'tvoetsel van moetwil en't bloeysel van het karmen, Een achtelooze wond' werdt dikwyls over-quaadt, Om dat een sloffen Aertz de quets' geen gade slaat.

Dies heelt het kinder-quaadt by tyts met barken rijfen, Want soo't daar in begroeyt sal't licht daar in begrijfen, Tot dat het kindt op't lest des Ouders meester wart En geesselt Vâer en Moêr dan strymmen in het hart.

Wanneer het soo beslaaght, soo wenschtmen't kindt gedolven, Of grondeloos in t Meyr begraaven inde Golven, Eer slimmer ongeval syn woeste leeven smacht, Tot onheyl vande Ziel, en schande voor't geslacht.

Het zyn de Vrouwen meest die kinder-tucht beletten, En tegen wil des Mans het dartel kindt ontsetten, En tsyn de Vrouwen meest die't smartet nader-handt Wanneer sy werden weestw, of door de doodt ontmant.

'tOntsagh dan inde grondt, wert wel te techt bekreeten, Van die, die vaak de Roe heeft in het vuyr gesmeeten, En dartelijk verbrandt de Scepter van 'tgebiedt, Om dat sy mist het stuer, en haare seylen siet.

Nu siet zy haar ontvoocht de malle Môer moet vleyen, Die't schreyen heeft belet moet dit belet beschreyen, Want d'assche vande Roên vlieght alle-sins om hoogh, En stuyst de malle Moer gestadigh in het oogh.

Mits Dochteren noch Soons op haar gebiedt en passen, Wiens Vader is ont-zielt, en zy de Roede ontwassen, Dies raakt nu harderloos de Kudde buyten 'tspoor, De stem des Harderins en heefter geen gehoor.

De dartelheyt die maar het vleys en hadde' omfcheenen, Is 100 allengs, allengs gekankert inde beenen,

Gewor-

Gewortelt in het Hart, ghetogen in het murch, Soo dattet Kindt leeft woelt, en 's Moeders hart in surgh.

Het welk'ik daar van hebb' gesien en ook bevonden, Geleesen en gehoort uyt veel verscheyden Monden, Sou met een siddering veel malle Moeders slaen, Om nummer haare Mans in tucht te weder-staan.

Sou veele Mannen ook tot maetigh straffen dwingen, Op datse niet te hardt noch al te sacht en ginghen, Te hardt maakt bitterheydt, te sacht te laffen soet, Doch beter wat te straf, als al te dattel goedt.

Het is my eens vertelt dat sekere ghevangen, Om dievery, de welk daaromme word gehangen, Die, staande voor't gerecht, syn Moeder spreken wou, De welke daar verscheen (met over-grooten rouw'.)

Haar naderende, heeft haar fyn verderf verweten, En door een schyn van kus, de Neus schier af-gebeten Dit is u rechte loon sprak desen in het endt, Gaat heen, nu syn wy bey na waarde wel geschendt.

Aenschouwt doch dit gespook by licht gevlamde Toortsen, U sal, gelijk ik hoop, een koude vrees bekoortsen, Gny dieu kind en voedt in weeldigh wangelaat, En buyten u vernust, haar, en u selven haat.

Wie billik na behoor de Roede heeft gesleeten, Tot stichting vande jeucht, en quyting van't geweten, Blyft synner kind'ren voochdt ontsagh'lijk blyft syn woordt, Al hadd' hemschoon de tyt met krucken onder-schoordt:

Kind

# Kinder-tucht,

| Eelykmen stroo en kaf met dorsschen ende vvannen,                                                   | Math. 3;    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GEelykmen stroo en kaf met dorsschen ende wannen,<br>En suywer krenselen van't koren scheyden moet, | Luc.3:17.   |
| Soo moetmen met de Roe met vvoorden suyr en soet,                                                   | Prov.22:    |
| De snoo verdorven aardt van't dartel kint verbannen,                                                | Syr. 7:24.  |
| Niet uyt een vorevelheyt na't vveesen der Tirannen, 🧢                                               | Syr. 4:35.  |
| Maar met een straf gelaat ,en Vaderlijk gemoet,                                                     | Syr, 10:1,  |
| En na de daadt van't quaat betuchten 't jonge bloet,                                                | Pfal. 28:4. |
| Gelyk een schutters boogh met spannen, en onspannen,                                                |             |
| VV ie synne kind ren lieft en spaar geen barken Roe,                                                | Prov. 13:   |
| Maar diese haat, die laat haar quade vville toe,                                                    | Prov. 13:   |
| Het gunt op't lest een Roe werdt voor de slappe hoeders,                                            | 24.         |
| Die nooyt gegeesseldt wworde' of leed' gerechte straf,                                              |             |
| laaght dikwills Vaer en Moer al geeßelende' in't Graf,                                              | prov. 29;   |
| Dies spiegel u ghy Mans, doch meest ghy malle Moeders.                                              |             |

### 't Is Iacob niet die klapt, den dronk heeft al de schuldt, VV ant anders is hy stil en zuerder als een zult.

XXVII,



Iaque a demi muet de par le vin caquette, Semblablement sans vent ne sonne la Musette.

#### XXVII

'tIs Iacob niet die klapt, den dronk heeft al de schuldt, VV ant anders is hy stil en suerder als een zult.

Indien de Sak-pyp niet vol vvindts en vvert gedreven,
En sal die geen geluyt of stemme van sich geeven,
Maar andersins vervult, sal maeken een geschal,
Dat Echo in't geberght daar van gevvaagen sal,
Men vint ook mennighte soo-daenen aardt van luyden,
Die 'k beter niet en kan als by de Moesel duyden,
Die stil syn, sprackeloos, soo lang sy nucht'ren syn,
En gansch veraarden door den angenaamen vvyn,
Van vvienmen van te voor nau vvoorden coste krijgen,
Seyt nu alleen soo veel dat jeder een moet svvijgen,
Van vvienmen van te voor nau peylen cost de gront,
Laat syn geheymenis nu vlotten uytte Mondt.

Iaque a demi muet de par le vin caquette, Semblablement sans vent ne sonne la Musette:



### 'tSeven-en-tyvintichste

### ZINNE-BEELDT

Stemme:

C'est trop courir les eaux.

Ofte

O hooghte van't geberght.

CHy die u veel vermeet,
En meerder waant als weet,
En hebt ghy geen Planeet of teyken oyt beraamt,
Het welke' op neder-duytsch de Sak-pijp is genaamt?

Doch weet ik wel voor-heen, Dat gby fult fegghen, neen, Vermengt met een gelach, dan neemt'et my te goe, Dat ik foo slechten vraagh an u geleerde doe.

Waart dat den Hooren-Bok, Van't zuyden noordt-waarts trok, En bracht fyn Statren hier, an onfen Horizont; Soo moghtmen fien of daar omtrent dit teyken stont:

Mer

Men sou vermoeden schier, By't ooge vanden Stier, Dan by de Visschen, of gelaeden Water-man, En soekt geen Moesel, want die isser vyandt van.

Maarisser een Planeet?

De welke Bachusheet,

Soo staart noch eens te recht met vlytigh onder-soek,

Het heeft syn reeden dat ik dit an u versoek.

Om dat wy daegh'lijkx sien, Uyt-munten, vremde lien, Die 'k boertelijk gelijk, (na blyk van haaren aarde) Te syn in dit Planeet ghebooren of ghebaardt.

Die volghens haar natuer, Syn spraakeloos en stuer, Als of haar Tonge waar gevloden uyt de Mondt,, Of dat die, of verset, of by de Lombaardt stondt.

Soo langh de sulke syn,
Benuchtert vande wyn,
Of vanden drank gespeent, soo synse meest lijk stome
De wijse swijght om reen en deese om geen waarom.

'tIsprijf lijk dat een Man, Syn Tongh beteug len kan, En louter door't vernuft, het gunt hy feggen wil, Maar dese swijgen deur een viese vremde gril.

Q 3

Wanneer dat sulken bloedt, Beswangert syn ghemoedt, Deur over-vloedt van drank, dan slaat den swijger uyt, Gelijk een Moesel, die, vol synde geest geluyt.

Wiens grondt een spiesse diep, Verborgen lagh en sliep, Die werdt nu op gewekt, en vlot, door't vloeyendt nat, En dryst hem inde Mondt tot op het tonge-bladt.

Al wat hy hoorde' of fagh,
Dat moeter voor den dagh,
Syn lief, en ook fyn leet, fyn leugen en fyn waar,
En alle fyn geheym vertelt hy openbaar.

Dan is de Tonghe rap, Ghelijk een Laz'rus klap, Van die daar scheen te syn, van stommen op gevoedt, Die maakt dat jeder nu de stomme speelen moet.

Mits niemant int gelagh, Een beurt verkrijghen mach, Door't raat len en gefnap, door't roepen en getier, Van deef die nucht'ren scheen een domme stomme-Stier,

Bestaat her niet op reên, Dat ik alsulken een, (Wiens Tong bedaart te traagh, en dronken iste rijp,). Gelijke by de Moesel, ofte Sacke-pijp.

# Des Sak-pijps aardt,

En heusche stille Mondt is 'trechte vwisheyts teken,
En wvoorden rup bedacht g edienstigh in't verhaa
yn gulden app'len in een kostelijke schaal,
en 't swigen is een eer, en hindert weel gebreeken,
Maar meen het swigen niet van plompe lompe leeken.
Die van natuyr heel stuyr, zyn duer met haare taal,
en spraekeloos by-na, tot dat het soet onthaal
an Bachus haar veraardt, en doetse meer als spreeken,
Vanneer de dronkenschap al-sulken swiger trest,
en woert alleen de vlagh met over-luyde kreeten,
en voert alleen de vlagh met over-luyde kreeten,
en voert alleen de vlagh met over-luyde kreeten,
oe Sak-pijp van-gelijk en geest ook geen geluyt,
o or datmen blaas vol windt zyn Schaape-leeren huyt.
Dies speent u swigers, of men salu Sak-pip heeten:

Ecci.5:1; 3.Eddr.3:6: C2.4: 43. Prov.25: 11. Sy1.20:7.

Ephel. 52

# Als't lange vvel gelukt soo houtmen't voor gevvis, Maar als die regelmist soo speurtmen vvat het is. XXVIII.



Ne fie trop en 'lheur en 'lheur tant favorable, Car la fortune court inst able & variable.

#### XXVIII.

Als 'tlange vvel gelukt soo hout men 'tvoor gevvis, Maar als die regel mist soo speurtmen vvat het is:

L'EN isme nooyt missukt, van dat ik vvas een jongen,
Soo heb ik op de koord' gehuppelt en gesprongen,
En nu soo plodselijk, ay my vvat svvaarder val,
Ia vrindt dat vveet ik vvel, maar eens betaelt'et al:
Dit dient vvel an-gemerkt van Mannen ende Vrouvven,
Of al de gene die 'tlankvvijlligh luk vertrouvven,
tGelingt vvel hondertmaal in dit of dat beleyt,
Maar eens betaaltet al gelijker is geseyt,
Het heymelijke quaadt gepleeght van veele jaaren,
Sal vaak vvat ongesiens onnosel openbaaren,
Noch is het tyt, hou op, eer u de tyt ontbreekt,
De kruyk die gaat soo lang te vvater totse breekt.

Ne fie trop en 'lheur en 'lheur tant favorable, Car la fortune court instable & variable.

#### 'tAcht-en-tyvintichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

O Venus wat is dat gefeyt.

Den jongen Heldt Philippi Zoon, Veel Kroonen hechte' an fynne Kroon, Die meer door luk als door den degen, Syn overwinning heeft verkreegen.

Word' (na hy't alles overwon)
In't keeren binnen Babilon,
In fynne jeuchdt en vreuchdt ver geven,
Daar enden 'tluk en ook fyn leeven.

Hy die gelijk een Fenix zat, Op't hooghste van het wankel-rat, En Jupins Zoone wilde heeten, Worde als een Blixem negr gesmeten.

'tWaer noodigh dat op Solon dacht, Die't luk gestaedelijk toe-lacht, Of die geen grondt in spoedt can peylen. En seylt met op-geswollen Seylen.

Dan fou, die nu vaart voorde windt, (Soo dat de voor-feyls leggen blindt,) Bedenken datmen vaak ten leften, Moet scharpen ende boegh-lijn vesten.

Die nooyt ontmoete' 'tongeval, Gefaakt wel eens op legher-wal, 'tGeluk is was, en't gaat op Stelten.' 'tIs wankel, en can licht versmelten, 'kHeb binnen Utrecht eens gesien, (En nessens my verscheyden lien,) Dat eender dansten op de koorde, Die't lang gepleeght had als ik hoorde.

Maar deede' een over-swaaren val, Die'k meene dat hem heugen sal, Of heeft geheught en wel onthouwen, Soo lang hy tleven heeft behouwen.

Der Goddeloser snoode gang, Gelukt wel vaak veel jaaren lang, En waanen dat het nooyt sal missen, Maar 'tloopt int end' veer buyten gissen.

Mits'tluk, dat haare dwaasheydt teeldt, Bevluyst haar oogen inde weeldt, Met vast besluyt dat haare stucken, Gelijk voor deesen, moeten lucken.

'tGeluk had' *Haman* toe-geseyt. Soo 't scheen, een eewigh duyrentheyt, Maar 't onluk daar omtrent verborgen, Quam onversiens de Man verworgen.

Waar toe't vereeuwde doch verhaalt? En onsen tyt niet af-gemaalt, Waar in verscheyden groote Zielen Gestaedigh vallen ende vielen.

En worde niet in onser eeuw, Des Lelijs roem, der Francen Leeuw, De groote boven d'aerdtsche grooten, Verraedelijk in't luk door-stooten?

R 2

Biron en d'Ancre in't selve rijk, In Englandt, Essex van gelijk, En veel met haar die 'tluk besaten, Syn op het lest daar van verlaeten.

Als Tol-vry ons gedachte vlieght In Neer-landt, (daar wy fyn gewieght,) Salt sien den val der wijt beroemde, Die't ongeluk ten lesten doemde.

'tIs binnen 'tweeldigh Amsterdam, Niet anders als Godt gaf en nam, Ik noem't 'Tonneel van alle steden, Doch over-al bespeurtment heden.

Wanneer 'tgeluk de vroede vleyt Die hout dat voor onsekerheydt, Doch doet wel vlyt om dat te houwen, Maar sal het nummermeer vertrouwen.

'tGeluk dat dartelheden voedt Baart voor-den val een hoogen-moedt, Een moedt die't luk te veel fal targen, En onvernoeght tot meerder vargen.

Maar't onluk datter kreupel gaat, Comt staagh te vroegh al comt het laat, Die can't geluk hoe flokx in't prailen, Met loode schoenen achter-haalen.

Wel hem die't Hemels luk vertrouwt, En dat om-helft en daar op bouwt, Aen fulke fal het luk beklyven, En inder ewigheyt by blyven.

# 'tGeluk onseker,

| tB. Eklyvende geluk van veele' of lange jaaren,<br>tZy in een goedt of quaat of middelbaar beleyt, | Pf.J.37:7.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| tZy in een goedt of quaat of middelbaar beleyt,                                                    |                   |
| Dat Griffyt in't gemoedt vaak sulken sekerheyt,                                                    | Hiob, 6:20.       |
| Te denken'tga hoe'tga ten can niet qualijk vaaren,                                                 | Syr. 20: 9.       |
| Des setmen't inden top trots voinden ende baaren                                                   | Pfal-79: 6.       |
| Spijt grondeloose zee en alle svvaarigheyt,                                                        | Hiob, 11:         |
| Het gunt de sulke vaak te suyren val bereyt                                                        | Prov.1:32.        |
| Die hem te laat, tot leet zyn oogen doet verclaaren,                                               | Prov.22:3         |
| Dan sietmen eerst te recht dan voeltmen met getreur,                                               |                   |
| Dat by zyn vveeldigh huys de ramp stondt voor de deur,                                             | Jocl.1:12.        |
| En over-viel het luk 'tgunt nummer scheen te vallen,                                               | Prov.13:          |
| Maer't Geest elijk gesicht, dat deur't gelove siet                                                 | 21.<br>Heb. [1:1. |
| Een eevvigh-duyrent luk, houdt 'taardtsche luk voor niet,                                          |                   |
| En schoon het hem om helft soo acht hy't niet met-allen.                                           |                   |

R 3

Geef

### Geef Dedalus gehoor o Icarus op stelten, Of dyn gewleugelt wwas sal haestelyk wersmelten.

XXIX.



Regard le glorieux, le sot, le temeraire, Est appouri, voyla le noble imaginaire,

Gee

#### XXIX.

Geef Dedalus gehoor o Icarus op stelten, Of dyn gevleugelt vvass (al haeft elyk versmelten.

Whe dat op stelten gaat om sich soo groot te maeken, De gang en heeft geen duer op sulke houte staeken, 'tis best de voet om leegh, en't schip an opper-vval, Hoe hooger van der aerdt, hoe p'rykelijker val:

V Vie op geringe staat de groote sich gelijk maekt,
En is niet vreemt dat sulk' van't drooge in het slijk raekt
V Vat heeft hy dan gekost voor al syn geldt en goedt?
Als schande spot en smaat verdriet en arremoedt,
Een jeder lacht hem uyt, en seyt ten con niet sloeren,
Soo over-grooten Seyl op sulken Schuyt te voeren,
Des krijght hy schimp tot scha, vervloogen is de buyt,
Den Adel is verhuyst, de Ionker isser uyt.

Regard le glorieux, le sot, le temeraire, Est appouri, voyla le noble imaginaire.

### 'tNegen-en-tvvintichste

### ZINNEBELDT.

t Samen spraak,

### Tusschen, Coenraat, ende Ioris-hooghmoedt:

Stemme: Godt groet u Meulenarinne.

Coen. MYn Heer en wil't niet weeten, Maar kendt my anders wel,

Lor. 'tIs u of my vergeeten.

Mits ik my staagh versel,

Met edelen en Heeren,

Coen. Dat synse die u scheeren, Tot op het naakte vel.

Ior. Wel, hoe fal't met u weefen? Met wien ist dat ghy spreekt?

Coen. Ik feg dat ghy voor dee fen, Een ambachts-knecht geleekt,

Ior. Ick ben een Edel Jonker,

Coen. Ghy zyt een kaalen pronker, Die stam en goedt ontbreekt.

Ior. Wilt ghy myn Adel buygen?
Door spottelijk verwyt,

Coen. O Lieve Joris huygen, Men weet wel wie ghy zyt,

Vaar't dat het jemandt hoorden, Myn eere raakte ik quyt.

Coen. Ik noem u by u naame, En winder geen doeken ome

Ior. Ik sta ter goeder saame, By Al den Adeldom, Die salkes niet en weeten, En my heel anders heeten, Coen. Ey seg my toch waarom?

Ier. Om tot wat staats te raaken, Dat isser d'oorsaak af

Coen. Of jet tot niet te maaken, En weelde tot een straf,

Ior. Ik hoop 'tsal' beter lucken,

De hoop gaat vaak op krucken,

Ja dikwyls tot int Graf.

Ior. Hoe kemt dat ghy soo spott'lljk, En schampelijke kalt

Coen. Hoe komt dat ghy foo fott'lijk. U kleyne goedt vermaldt,

Ior. Om winst, is dar vermallen? Coen. Misschien sult ghy vervallen,

In Ik leeve' op vaster hoopen,

Daar heb ik't opgestelt,

Coen. Maar Ampten moetmen koopen
Wat raadt om't lieve geldt?

Ior. De groote willen't dryven, Coen. Niet als door Goude schyven,

Ior. 'tSal kosten niet een speldt.

Coen. Dat sult ghy wel bevinden, Indien het comt te slaagh,

Ior. Ik hebb heel goede vrinden, An't Hof in 's Graaven Haagh,

Coen. En of dan dese Stylen, Eens storven onderwylen?

Ior. Godt hoede sulken plaagh.

Coen. Legh af u Paauwe-veeren, Schud' uyt den Edelman,

Ior. Ken wil my niet verneeren, Soo langh ik ummer kan,

Coen. Den hoogh-moedt fal u krenken.

Ior. Het aensien doet gedenken.

En't kleedt dat maakt de Man.

Coen. Denk wat u ouders waaren. En eens wie dat ghy zyr,

Ior. Die tyt is lang vervaaren, 'tIs nu een ander tyt, Ik foek een ander leeven,

Coen. Ik foek wat: feyde Steven. Doe lagh hy inde byt.

Ior. De soekers sallen vinden Gelijk de schrift bediedt

Coen. Ghy praat gelijk den blinden, Die Peirlen focht in't riet,

Ior. Myn hoop is sonder vreesen,

Coen. U Lot sal, ducht ik, weesen, Een op-gepronkte niet.

It foek een gulde waagen, Ten minsten vinde ik buyt,

Coen. Het valt somwyl op slaagen, Ten lange lesten uyt, Wilt ghy te hooghe stuiren. U staat en sal niet dusren Gelijk een Elants huyt.

Ier. Ik ga, want al het praaten, Befloyt ghy met een gek.

Coen. Gaat liever by de Stæten,
Daar isser een ghebrek,
Tot dat u goedt te loor-is
Dan salmen u, o Joris.
Anschouwen met de Nek.

En sult noch tot u schade, Van jeder syn veracht, Dies gaat, als ik u rade, In Burgerlijke draght, Verlaat dit hooghe vlieghen, Of sult u selfs bedriegen, En werden uyt-gelacht.

# Groot zeyl, kleyn Schip,

Hy die zyn kleyn bedrijf en stamme gaat vergeeten, En boven zyns gelijk draaght al te hoogen moedt, Syr.3: 183 Syr,25: 45 Coopt sehaade, schimp en schand voor zyn geringe goedt, Indien by niet en comt of raakt tot zyn vermeeten, VV anneer zyn hoofsche schoen ten lesten zyn versleten, Syr. 7: 4. Dan roeptmen, had' de Man nu sloffen ande voet, VVaar zyn de Stevels nu, den degen en den hoet? En alle't geene, dat hem de me Ionker heeten, Hoe le egh is nu gedaaldt zyn al te hooge vlught, Prov. 20: VV at heeft de Man gebouvvt Kasteelen inde lucht, Eccl. 1. 2: VV at heeft by door zyn pronk een treff lijk ampt werkreege, Hoe gaat hy nu ten dans gelijk een hinke-pink Die voormaals vvas een Paauvv, is nu een kaale vink, Syr. 20:11 En die uyt vveelde droegh, draaght nu uyt noot den degen.

## Indienmen Midas vvil tot eenen Rechter kiesen, Gewonnen ist met Pan, Apollo moet verliesen.

XXX.



O ciecle corrompu fauteur a l'incapable. Tu n'as regard a gents prudents & honnorable.

Indien

#### XXX.

Indienmen Midas will tot eenen Rechter kiesen, Gewonnen ist met Pan, Apollo moet verliesen,

Hy heeft een groot gehoor, behoort ook veel te vveeten,
De Dieren rontsom heen ontsien het plompe beest,
En jeder syn gebaar en grove stemme vreest;
Hoe mennigh eerlijk Man van raadt van daadt van leeven,
Moet vaak te rugge staan daar ampten syn te geeven,
Maar eender die an't Roer heeft vrinden tot de keur,
Al vvaar hy noch soo broets die gaatter vvel me deur,
Ia ja de Man is goet by Bacherachse glasen,
En anders vveetmen nau van tuyten ofte blaesen,
Hoe dvvaaltmen op de vvegh vvanneer de leydtsman blint is,
O vve o vve het landt vviens Koning dat een kint is,

O ciecle corrompu fauteur a l'incapable. Tu n'as regard a gents prudents & honnorable.



#### 't Dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Het daeget uytten Oosten.

Verbastert wet en zeeden,
Recht en reeden.

Verreesen of herleesden de Gulden-eeuwsche-lien, En dat dees wylen ouden 'tverkeerde mochten sien, En dat dees wylen ouden, Dit anschouden.

Haar armen fouden klanken heel kruys-wijs over een, Haar Tongen fouden krommen, en klemmen door tgeween, Haar Tongen fouden krommen, En verstommen.

Nu hadt ghy recht te lachen o spotter Democrit, Nu hadt ghy reên te schreyen, o vroomen Heracht, Nu waart een lach en schreyen, Voor u beyen. Maar 'twas in uwen tyden gemaakte lach en truer, 'tVerstant zat doe in waarden, en wijsheyt an het stuer 'tVerstandt zat doe in waarden, Op der aarden.

Daar nu deur gunst en gaaven het vroom en kloek gemoedt Vaak deur een botten leeken te rugge deysen moet Vaak deur een botten leeken, Wert versteeken.

'tEn geldt noch deught, noch waarde, maar 'tgelt het lieve gelt, Het geldt veel Esel-lieden opt sachte kussen steldt, Het geldt veel Esel-lieden, Doet ghebieden.

Men steldt vaak jonge lassen van kinderlijk verstandt. Of wulpsche dart'ie balgen tot vooghden over 'tlandt, Ja sulke dart'ie balgen. Om te walghen.

Wie nu maar heeft Cristoffels of vrinden an het Roer Hoe grof en onbedreven, hoe lompen plompen loer, Of werdt (hoe onbedreven) Noch verheven.

Dies krijghen d'onderdaenen vaak tot een over-Heer, Of Rechter, dat een wicht is, of ongelekten Beer, Of eender dat een wicht is, Of een lichtmis. Of een versoopen Bachus verkrijght een eerlijk ampt, Of een verhoerden kaelis die't goetjen heest verslampt, Of een verhoerden kaalis, Die heel schraal is.

Het is, men moet hem helpen, fyn ouders waeren eêl, Dus keurtmen't kaf voor't kooren, de femel voor het meel, Dus werdt het kaf voor't kooren, Vaak ghekooren.

Dat lacher, ende schreyer, nu sagen 's Werrelts kreyts Die meer is als belach'lijk, beschreyelijk van beydts, Die meer is als belach'lijk, En beklagh'lijk.

Verandering van tyden een ander leeven baardt, tGunt wetten ende zeden verbastert en veraardt, Verbastert wet en zeden, Recht en reeden.

Na guni

# Na gunste, niet na waarde,

DEn leger-bondt, de brak, de vvinden om het jaagen, De katten van-gelijk om haare muyse-jacht, De Vogels om't gesang, de Paeuvv om synne draght, Den Eselen de muyl om haar te lastich draegen, En't Ros om zynne deughdt, die vverden gageslagen, En ongemeen gewoedt, gepreesen en gewoacht, Maar dese regel mist in't menschelijk geslacht, Gelijk vvy konnen sien en speuren in ons daegen, Hoe dat deur Gulde-gunst en 'tgierige gevoel, Vaak Midas voor Apol raakt op den Rechter-stoel, Prov.29:2. Hoe eender vvien de Neus deur Bachus is bepeirrelt, Eccl. 8:14. Of in vrouvv-Venus krijgh beeft goet en bloedt verslampt, VV erdt mennighmaal geknypt in 'teen of 'tander ampt; Soo gaat het heden toe, in deef vervvarde vveirrelt.

Noch

### Noch vvyse raadt noch goedt bediedt, En baat een taaye stys-kop niet.

XXXI,



Efforce tay docteurs tu ne seras capables d'Arraisonner a droit la teste immuablé.

Noch

#### XXXI.

Noch vvyse-raadt noch goedt bediedt, En baat een taaye styf-kop niet.

DEn Bok die gaat sich op de haver-kist vertoornen,
Om dat het deksel hem vvat hart viel op syn hoornen,
Tervyl den snoeper eedt soo valt het deksel toe,
De kop raakt inde klem, en springt ken vveet niet hoe,
Flok aerselt hy te rug (de kiste salt bekoopen,)
En komt met groot gevvelt en kracht daar tegen soopen,
(O laci haver-kist hoe zyt ghy inden noot,
Het schynt dat u den Bok gesvooren heeft de doodt,)
Soo zyn ook veele lien verbokt door styve zinnen,
Die niemants als haar selfs of eygen raadt beminnen,
Noch achten geen beleyt van vrindt of na gebuyr,
En vvillen met het hoost gestaadigh deur de muye.

Efforce tay docteurs tu ne seras capable, d'Arraisonner a droit la teste immuable,

#### 'tEen-en-dartichste

### ZINNEBEELDT.

Stemme:

Roosemonde lagh gedooken.

Ende luttel fich vermeet,
Om jet fonders af te meeten,
Is veel wijfer als hy weet,
En fyn wijsheyt die bestaat,
In de schroom van eygen raadt:

Een die ned righ is geboogen. Ende raadt an wijfer vraaght En die kleyn is in fyn oogen, En fich felven heel mifhaaght Heeft een ongeciert verstandt Midden in het heyl geplant.

Maar een in-gebeelde weeter, (Alfm'er heden veel beleeft,) Die daar nummer om een beter, 'tSynne' an niemandt over-geeft, Is veel flechter als een kindt Ongeluckigh, onbemindt.

Sulke vindtme, schoon den wijsen, Salomo, tot nut verrees,' En haar met syn onder-wijsen, Over-trefflijk onderwees, Wel door-loutert in't verhaal, Vruchteloos waar't al-temaal.

Of dat Moss met syn wetten, Een soo-daane raaden wou Muiren sou by eer versetten, Eer hy sulk versetten sou Eer hy sulk-een sou ontraan, Van syn voor-genomen waan.

Al fyn saaken houdt hy staande, Die een jeder weder-staat, En of schoon deel' wijs-gewaande, Dikwils inde modder baadt, En by-na daar in versmoort, Houdt den hebbe-recht syn woordt.

Noch af even bars in't spreeken, Blyst hy by syn oude stuk, Dit is (seyt hy) meer gebleeken, Wie can tegen ongeluk, Wie can tegen tegen-spoedt, Onse doen is Ebbe' en Vloedt,

Daar en canmen toch niet tegen, Hebbe-recht heeft wel gefeyt, Maar verdeylt of ramp of zeegen, Sonder eenigh onderscheyt Siet hoe mennigh datter leeft, Die sich self bedorven heeft.

Niemant sal my tegen-weeren, Van wat leeven ofte seer, Dat met drinken of Hoereeren, Of deur ander feylen meer, Vaak geraakt tot arremoedt, Die nau eynde wist an't goedt. Sou wel jemandt durven droomen, Om te seggen dat de geen, Die't hem gaf, heeft weer genomen? 'kMeyne wel voor seker neen,' Want een jeder seyt, dien sielt, Heeft syn groote goet vernielt.

Anders mostme (na syn seggen,)
Seggen, 'tis een Hemel-schik,
Ende daar de schuldt op leggen,
Neen, de Heer en vlecht geen strik,
Noch en baant geen wegh ter Hel,
Maar de boose doet het wel.

Dan de Heere laat wel vlotten, Ende dryven na haar wensch, De gewaande wijse sotten, Of de stijf-gekopte mensch, Schoon hy synnen loop voor-siet, Daarom schikt hy sulkx niet.

Soo een stijf-kop ging vertrouwen, Teghen raadt van al de lien, Op de strandt te willen bouwen, Jeder sal te vooren sien, Wat het eynde weesen sal, En voorseggen synnen val.

Maar de Heere fagh te vooren, (Dats geseyt voorsiennicheyt,) Eer ooyt mensche was gebooren, Eer de Werrelt was bereyt, Wat een jeder sou geschien, Wel te recht heet dat voorsien.

## De Waan-wijse Styf-kop,

[N Taurus teken, schijnt een aerdt te zyn gebooren,
(Of soudet moog'lijk vvel in Capricornus zyn?)
De vvelke zyn verbokt in menschelijken schijn
Stijf-zinnigh vvijs van vvaan met korte Esels ooren,
Die noch na raadt na daadt en vvillen sien noch hooren,
Maar keuren haaren eek voor d'alderbest en vvijn,
Enschoon men voelt op't lest de proeve van asjin,
Noch blyst haar suer het soetste' en geven't niet verlooren,
En soo haar eygen raadt haar voert in't leege dal,
Het noot-lot seggen zy, dat brocht ons tot den val,
En most alsoo geschien, al-vvaarmen tien-maal vvijser,
V at raadt is tot de suk, vvat raadt tot suken een?
V iens kop is van metaal, en't breyn van Marmersteen,
Het Harte koel als loot, en harder als een yser.

£

Efay.6:10.

2. Petr. 23

Deut. 32:

Efay.48:4.
2. Cor.3:

## 't En is goen Edelman al is by van het bloedt, 't En zy dat by't bevest en Ed'le vverken doet.

XXXII.



Ni race in parents ne font la gentilesse, Sinon que la vertu esleve la noblesse.

#### XXXII.

't En is geen Edelman al is hy van het bloedt, 't En zy dat hy't bevest en Ed'le vverken doet.

DE Backers hoortmen nooyt de semel hoogh berommen, Schoon die van't beste zaadt of Tarruvv'is gecommen, Onangesien geteelt van deughdelijk geslacht, V Verdt van een jeder een onechtelijk geacht:
Een lichten quidam vol van over-daadt gegoten, Roemt van vereeuwyde staat heel Adelijk gesprooten, 'tIs vvaar maar syn vervveent en snoode leeven doet, Dat hy ontadelt vverdt verbastert in het bloedt, Syn vvel-gebooren Stam verheven tot den Hemel, Doet blyken dat hy is van't Edel zaadt de semel, Een Ionker sonder deughdt, een ouvvt en gortigh Svvyn, En hooghmoedt sonder geldt, niet veel bysonder s syn,

Ni race ni parents ne font la gen eilesse, Sinon que la vertu esleve la noblesse.



### 'tVVe-en-dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Geen fmart en duyrt &c.

IS Adelaart (dien snooden lichten gnyt) Een Edelman? dat kan ik nict bemerken, Neen, waar hy dat, dat wees syn weesen uyt, Neen, waar hy dat, hy de wel Eddle werken.

Hy roemt te syn van Adelijken staat, Dat sta ik toe, dat canmen niet beneenen, Maar hy is gansch verbastert in het zaadt Hoe hooger Stam hoe leeger syn vercleenen.

Syns Vaders lof en hoe hy die verkreegh.
Dat weeten wy, ook syn voor-ouders daaden,
'tWaar nutter dat den lichtmis daar af sweegh,
Dat strekt hem al (al weet hy't niet) ten quaaden.

Soo Hemels hoogh als haare deughde klom,. Soo leege daaldt fyn ondeught 14 der Hellen,

Soo groot als zy verrijkten haare Stam, Soo kleyn verarmt hy die met pype-stellen.

Noch klinkt de faam die syn voor-oud ren looft, En sal daar in noch lange wijl volharden, Een Lauren-crans beglom syns Vaeders hooft, Maar Adelaart verdient goe barken garden.

Syn Vaeder was Godt vreesendt van natuyr En wandelden op Christelijke-paden, Beminde 'tBoek der Heyliger Schriftuyr, Maar deef, het Boek van 'twe-en-vijftigh blaaden.

Syn Vaeder was van alle Man geëert Deef' wert veracht bespot betruert begrenen, Syn Vaeder heeft met vroome staagh verkeert, Maar deef verkeert met Guyts en dobbel-steenen.

Syn Vaeder gaf den armen haar behoeft, En was bemindt van Burgers ende Boeren, Maar deese geeft het liever an't geboeft, En is bemindt van Coppelaars en Hoeren.

Nooyt heeft men uyt fyns Vaeders Mondt gehoort, Onnut geklap, tot quetf' van goede zeden, Maar deefe vloekt by-na het tweede woort, En schijnt gestijlt in Goddelooze reeden.

V 2

Syn Vader was een stil en nucht'ren Man, En vyandt van het zondigh gulsigh leeven, Maar deese pryst het klappen vande kan, En heest sich tot den dronk geheel begeeven.

En flaat hy dan niet dapper uyt 'tgeflacht? Hoe, derf fich fulken een noch Edel noemen, Die gansch ontaardt vervuylt is en veracht, O neen, de deught die gaat syn Adel doemen.

Dies Adelaardt fyn eygen roem beneemt, Schooon dat fyns Vaders cere steegh ten Hemel, Dat roert hem niet, daar af is hy vervreemt, Als van de Rogg' of Weyt de lichte semel.

Is Adelaardt (dien snooden lichten Guyt) Een Edelman? dat kan ik niet bemerken, Neen, waar hy dat, dat wees syn weesen uyt, Neen, waar hy dat hy de wel Ed'le werken-

Onedelen

## On-edelen Adel,

WEl bondig was het woort eens Edelmans voor deefe, Efai. 2:9.
En word gelijk een eedt gehouden en vertrouwt, Recht. 11 Recht. II. 30:31. Het gunt nu is vereeuvvt en al te lang ver out Voor veele die deur Stam seer Edel voillen veesen, En die maar van de druyf syn vuyl verrotte besen, Van thiene qualijk een die zyn beloften hout, Prov. 14:7. Maar achten vvoort als vvindt, en geven suyr voor sout, VV ant diese eerlijk borcht die mach te maanen vreesen, Pfal, 37:21. (d'Oprechte Edelien behoudens eer en faam,) Ik meene' onedelen van Adelijken naam. 1 · Cor, 1: 26. VViens schande stadigh vloeyt, vviens eere gaat verebben, Die vaak om eeren-vvaan, om snode leur en seur, Malcand're gaan te keer (twelk heet a poinct d'honneur) En strijden om een eer, de welk zy niet en hebben. Syr. 10:23.

Siet

## Siet Isaäks geteel en Adams eerste zaat, VV as Coren ende kas, 'teen goet en 'tander quaat.

XXXIII.



Au ciecle argente' (ne scachant de misere,) l'Vn fils du bisayeul occist a tort son frere.

Siet

#### XXXIII.

Siet Isaaks geteel en Adams eerste zaat, VV as Coren ende kas, 'teen goet en 'tander quaat.

Schoon datse beyde syn van eene vveyt gecommen, Segroeyt op eene kamp, gedorst op eene vloer, Of by gelijkenis van eene Va'er en Moe'r: Onnodigh ist by-na hier meerder van te seggen, Om deese Beeltenis vvat nader uyt te leggen: Men siet vvat d'eene Bro er by d'ander vaak verscheelt, Hoe d'eene gaade slaat syn huys in alle deelen, Hoe d'ander drinkt en klinkt en 'tsynne gaat verspeelen, s d'eene d'ouders vrencht den and ren ist verdriet: n't cort d'ervatentheyt meer redenen verbiedt.

Au ciecle argente' (ne scaschant de misere,) l'Vn fils du bisayeul occist a tort son frere.



'tDrie en-dartichste

### ZINNEBEELDT.

Stemme:

Roosemonde lagh gedooken.

Ongelijk foo fyn de Nooten, Schoon gegroeyt op eene boom, Die van eene bedd' gesproten, En fyn vaak niet even vroom, 'tIs van outs alzoo geweest Alsmen overvloedigh leest.

Die van Vaeder ende Moeder, Niet en hebben ongemeens, Op-gevoedt door een behoeder, Op-getogen al-alleeus, In ghelijke tuchtigheyt, Noch foo vindtmen onderscheyt.

Vaak een deel gebroeders deugen, Die haar Ouders ouderdom, Blydelijk en wel verheugen, Maar de and're stooten't om, Deur een leven wildt of boers, Heel veraart van haar gebroêrs.

Teeuwe

Teeuwes gaat de deughdt beminnen, Marcus is ook foo ghemoedt, En zy stellen hart en zinnen, Op een eewigh-duirendt goedt, Leeven minfaam en bequaam, En fyn jeder anghenaam.

Lucas is van goede zede En Johannes van gelijk En haar Broeder Pieter mede Ploegen al om't Hemelrijk, Pauwels is ook foo gefint, En is een Godt-vreefendt kindt.

Abselon heeft quaede kuyren, Ende en acht syn Vaeder niet, Die om synnent wil gaat truyren, Met een Ziele vol verdriet, Dat den vroomen ouden Man, Nummermeer gerusten kan.

Salomo die waar behouwen; Door fyn over-kloek verstandt, Dat hy fich onthiel van Vrouwen, Van d'oncuysche minne-brandt, Soo hy fich daar van onthiel, Daar en waar geen eelder Ziel.

Ammon kan't niet wel gelucken, Mits hy heeft een schand' begaan, Een van d'alder-slimste stucken, Die ooyt jemandt heest gedaan, Hem genaakt groot ongeval, Wat beleven douders al?

Noch soo synder veele menschen, Die na kind ren haaken seer, Dan verstaan niet watse wenschen, Ofte bidden vanden Heer, Want belevense geen soet, En beleven ook geen roet.

Soo zy dan geen lief beleven fEn beleven ook geen leet,
Daar is weynnigh an bedreven,
Waarmen 'tErref-goedt besteet
Die becommering is mal,
Van wie't goet besitten sal.

Dikwils 't na-laat des bewaarders, Is der Erfgenaamen scha, Mits dat vaak na goe bespaarders, Qua verteerders volgen na, En wel koopen om het goedt, Daar de Ziel om lyden moet.

Ongelijk foo fyn de Nooten, 'tSaam gegroeyt op eene boom, Die van eene bedd gesprooten, En fyn vaak niet even vroom, 'tIs van outs alsoo geweest, Alsmen overvloedigh leest.

# Ongelijke Broeders,

| F vaak in tucht en leer en lessen vande vroomen;                                                   | Prov. 1: 5: 6.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OF vaak in tucht en leer en lessen vande vroomen;<br>Veel Ouders haare vrucht op-queken ende voen, | 1.Timot.<br>4:6.    |
| (Het vvelk, vvel is de vvegh om't quaade te verhoën                                                | 1. Timot.<br>6: 20. |
| En alle vuyl bejagh des vverrelts voor te comen)                                                   | Tob.4: 9            |
| Nochtans hoe seer zy die beteug'len of betoomen,                                                   | Prov.29:            |
| Met straf, met soeticheyt, en quispelen van Roen,                                                  | Pfal. 141:5.        |
| Soo raaken som op rol die alle boosheyt doen,                                                      | Efai. 1: 4.         |
| En som van haar gebroers voor schande' en zonde schrome,                                           | Prov. 14:           |
| VV as Kain niet Godd'loos, was Habel niet de deught?                                               | 16.<br>Gen. 4: 8.   |
| En Esau vvildt en vvoest, en Iacob Isak's vreuchdt?                                                | Gen,28:17           |
| En teelde' ook Noachs zaat geen ongelijke Broeders?                                                | Gen. 9:22.          |
| Onangesien gest ült in alle Godd'lükheyt,                                                          | Syr, 42; 26.        |
| En vvas in lacobs Zoons geen kenlyk onder (cheyt?                                                  | Genef. 37:          |
| Doch dese vvaaren veel ook van verscheyden Moeders.                                                | 18: 19:<br>02, &c.  |
|                                                                                                    |                     |

### Vernoeght u met u loon, ant voorde Ian baptift, Of sou dat zyn geseyt deur-soekt de Boere-kist?

XXXIV.



Pren garde gueroyeurs de faire aucunne' oultrage, Car la punition guerdonne tel ouvrage.

Ver-

### XXXIV.

Vernoeght u met u loon, ant voorde Ian baptist, Of sou dat zyngeseyt deur-soekt de Boere-kist?

En al het koudt gebraadt meest sonder broodt gegeten, En sloot syn teed're Maagh met een Pasteye-korst, Doch soo hem dat bequam, bequam hem lest de vvorst: De Krijghsluy die te recht de naam van Krijgers voeren, Die vverden dikmaals soo gekoestert vande Boeren. Wanneer sich op de tocht den Krijger vvat vergist, En 'thoost te lang vergeet in d'een of d'ander kist, Soo vverdt hy vaak genoot op ongesouten vlegel, Des singht hy als een Svvijn en krimpt gelijk een Egel, Derhalven Krijghsluy soekt een buyt die eevvigh duert, Op dat ghy't hier op aard' noch namaals en besuert.

Pren garde gueroyeurs de faire aucunne' oultrage, Car la punition guerdonne tel ouvrage.



### 'tVier-en-dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Steinme:

Dat Venus jonghen dus is gheschendt.

Hy Martis Knechten,

Bedenk u leet,

Ghy die tot vechten,

U tijt besteet,

Meest ande geen,

Die u misde en,

Nooyt jet,

En brengt haar of u selven in't verdriet.

Wanneer de Trommen
Slaan dobbe dop,
Dan moet ghy commen,
Dan moet ghy op,
En gaan ter wacht,
'tZy dagh of nacht,
'tSa voort,
Op straffe vande wip of vande koordt.

Op vrye wallen, Ter wacht te staan, Dat's niet met allen, Dat's speulen gaan, Schoon strenge locht, Of koele vocht,

U knelt

U knelt, Dat is maar om het jok de Spies gevelt,

Flok rep u beenen,
Draagh u gheweer,
Daar trektmen heenen,
In't warme weer,
In't y'ren kleedt,
Verdorft befweet,
Te veldt,
Dat u de Son by-na van hette fmelt.

Door diepe weghen,
En wellendt fant,
Door windt en regen,
Door moerigh landt,
Door dun en dik,
Door kley en flik
Hoe week,
'tls spoedt u, voort, of krijght een Jagers-streek.

Op straf van't hanghen
Werdt u gheboôn,
Geen Boer te pranghen,
Noch Vee te doôn,
Vaak mennigh knaap
Worde' om een Schaap
Ghestrikt
En schandigh door de Beul in't bloedt gestikt.

Het Lont-recht luystert, Daar op een prik, Flok ist gekluystert, Of ande wip, Vaak eer ghy 'tweet, Werdt ghy dit leet, Ghewaer, Of raakt om hals, of staat in 'slijfs gevaer.

'kWil niet verhaalen,
Al 'skrijghs bederf,
Van snoode quaalen,
Van houw en kerf
Noch van ellendt
Of hoe gheschendt,
Verlamt,
En hoe mismaakt het aensicht wert geschramt,

Hoe ghy gheschonden,
Mishandeldt werdt,
Het lijf vol wonden,
De Ziel in smart,
Wat ziekte en zucht
Wat onghenucht
U naakt,
Moet om de kortheyts wille syn gestaakt.

Dies wil ik treeden,
Op d'eerst baan,
En u ontleeden
Met kort vermaan,
Wat dat u deert,
Ghy die voeteert,
Of rijt
Ghy die of Ruyter ofte voet-knecht zyt.

Laar u ghelusten: Tot onghemak. Onveyligh rusten
Veer buyten dak
U kleedt dat dunt
Hebt weynigh Munt
En kost,
En 'tasgesloofde lijf is kaal gedost.

Dies leytme laaghen,
Den armen Boer,
Die gaatme plaagen,
Schaf op ghy loer,
Flok kost en geldt,
Men vloekt en scheldt,
En slaat,
En raast moet-willigh vol van overdaadt.

Alfulken Veger
Raakt vaak in ly,
Als 't Grof van 't Leger',
Wat is voor-by,
En fich vergift,
'tZy inde kift,
Of kast,
Dan nood't den Boer op stok-vis synnen gast.

Dan is verlooren,
De dolle kans,
Die van te vooren
Was foo veel mans,
En fulken Baas,
Is nu een Haas,
In't net,
En vande Boeren rondtfom wel befet.

In plaatfz van't snorken
Ist, lieven Heer,
(Want huysmans Vorken,
Is quaat gheweer,)
Dan roeptme sla
Met schop en spa,
En speer,
Met vlegels, grepen en veel dingen meer.

'tEn baat noch vleyen
Noch gheen gheklagh
Van 'sKrijghers schreyen
Groeyt Boere-lach
Hoe meer hy krijt,
Hoe meer men smijt
En beukt,
En wordt geklouwt al daar't hem niet en jeukt.

De Boere slaaghen
Op 'sKrijghers romp
Syn fwaar om draaghen,
Al fynse plomp,
Op eene plaatz,
Slaan sulke maats,
Twe-maal,
Die't heeft geproeft verbeter myn verhaal.

Ghy Martis knechten,
Bedenk u leet,
Ghy die tot vechten,
U tijt besteedt,
Meest ande gheen,
Die u misde en,
Nooyt jet,
En brengt haar of u selven in't verdriet.

## De Moes-Koppers,

Ghy Krijght luy, die te recht alfulke naam meugt voere, Luc. 3:14.

Ghy krijght of slinkx of rechts al voat ghy krijge meugt,

Maar zelde voat ghy krijght, soo krijght ghy voeynig deugt,

Dat sullen voel met my getuygen al de Boeren,

Door dien ghy haar bekrijght en alles an gaat snoeren,

En in alsuk gekrijgh meer als in strijt verheught,

Maar dikmaals is't met u een onvolvomen vreucht,

VV anneer de Kinkels u een-maal alleen beloeren,

En dat ghy'thooft te lang vergeetet inde kist,

Dan krijght ghy Krijger voat daar ghy niet op en gist,

'tZy ongebrande asch of 'tgunt voy vlegel noemen.

En dorschen dattet klapt de luysen schier ontvoe,

Slaan veel-maal onbesuyst voel vaak op eene ste,

Ik ducht van sulken buyt sult ghy u niet beroemen.

Wan-

VV anneer het koudt metaal deur't vuir an't gloeyen raakt, VV erdt heeter op het lest als die zyn hette maakt.

XXXV.



Coquin n'irite pas un homme debonnaire, Car son courous bouillant surpasse l'ordinaire.

VVan-

#### XXXV.

VV anneer het koudt metaal deur't vuir an't gloeyen raakt. VV erdt heeter op het lest als die zyn hette maakt.

De sachte soete-melk door 't vuir sal over-loopen,
Fn doost alzoo de vlam, (die moet het vve'er bekoopen,)
Verlooren is de melk vernietight is het vuir,
De lepel comt te laat de Kok is in getruir:
Wanner een vroom gemoedt sacht-zinnig soet van leeven.
Deur een ontmenschte Guyt tot gramschap vverdt gedreeve,
En dat syn tooren hem doet zieden het gebloedt
Soo vvacht u vry ghy Nar, die hem dit lyden doet
De toornigheyt der goen is slimmer als der quaeden,
Der goeden vvraak-lust is te gussigh om verzaeden,
En vaak tgevolgh van dien baart jammerlijk verdriet,
Dies hou de goeden goedt misbruyk haar goetheyt niet.

Coquin n'irite pas un homme debonnaire, Car son courous bouillant surpasse l'ordinaire.



### 'tVijf en-dartichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Roosemonde lagh gedooken.

d'Onder-vinding maakt ons wijser, En is waardiger als Goudt, Onder and'ren leert hoe 'tyser, (tGunt is van natuyren kout) Heeter werdt gelijk de gloet, Die hem synne hette' an-doet.

Van gelijken wy bespooren. Als een Man van koelder aardt, Deur veel targens raakt in tooren, Wat voor vruchten dat het baart, Syn gelaat gebaar geschreeuw, Is te vreesen als een Leeuw.

Als het koele bloet an't zieden En an't bobbelen geraakt Wegh ghy targer flok an't vlieden, Eer u ongeluk genaakt, Want fyn tooren rookt en vlamt, Meer als die fich licht vergramt. Wacht u spotter, wilt niet steunnen, Op des Mans sachtmoedicheyt, Al te lang daar me te deunen, Is wel eer en vaak beschreyt, Want daar is gheen Man soo goet, Of heest twederleye moedt.

Wacht u snorker met u blaasen, Met u tarten op het Mes, Soo de goede raakt an't raasen, Hy en past op vijf of sess', Noch op degen noch op knijf, 'tKost syn leeven, of u lijf.

Wacht u twister lang te schelden, Met u spits en bits krakeel Hy comt wis, al comt hy zelden, En syn zelden is te veel, Maakt ghy hem de kop eens kroes, Sulken Engel werdt een Droes.

Wacht u snooden achter-klapper, Wacht u loose Leugenaar, Wacht u eer-dief valsche Snapper, Wacht u vuyle kaekelaar, Soo ghy't koele bloedt ontsteekt, Al te vrees lijk dat het wreekt.

Rodemondt ghy Werrelt-dwinger, Wacht u vanden goeden bloedt, Die ghy waant met eenne vinger, Licht te stooten onder-voet, Sulke kriight een Samfoms macht, Als de gramschap hem vercracht.

Wacht u spytige gebuiren, Ghy die staagh u Buirman quelt, Die soo goedt is van natuiren, Dat hy nummer sich ontstelt Schoon hy duldt u jaar op jaar, Eens betaalt het alle gaar.

Dies laat goedt den vroomen goeden, Laat hem toch in vreede gaan, Of fult boyen u vermoeden, Al te sware lasten la an, Nessens dien werdt ghy veracht, En van jeder uyt-gelacht.

Niemandt fal u leet mishaagen, Schoon al fond hy u na tGraf, Maar men fal de goe beclaagen, Die u deese straffe gaf, Als hy vlucht of werdt ont-zielt, Deur het targen van een fielt.

d'Onder-vinding maakt ons wisser, En is waardiger als Goudt, Onder and ren leert hoe 'tyser, ('tCunr is van natuiren koudt) Heeter werdt gelijk de gloer, Die hem synne hette an-doet.

## Laet goet de goede,

HOe goeder koelder mensch hoe traager tot de tooren, ]ac. 1:19. Hoe heeter dat hy is in dit verbolgen quaat, Prov.27:4. Het gunt hem lang saam comt ooklang saam vveer vergaat, Dies jeder vvachte sich de sulke te verstooren, Prov. 30: 33+ Die van natuir en aardt de vreed'is angebooren, Soekt al te vvreeden vvraak in ongevvoone haat, Die niemant stillen kan met reeden ofte raadt, Des hy, of die't hem doet, gaat lichtelijk verlooren, Hier-omme vvie ghy zyt misbruykt de goetheyt niet, Syr. 28:10 VV ant al gemeen lijk raakt den targer in't verdriet, Mitsd onvernoegde vvraak hem geeft de huyt vol vvonde, Prov. 28: En d'uyt-komst is daar van vaak meer als al te groot, VV anneer den scheyd's-man comt, de vreeselijke doodt Daar smoort dangby of by of beyde-gaar in zonden.

 $E_{l}$ 

## En keurt niet na'tgelaat hoe treff lyk toe gereet, Vaak steekt een dapper heldt in't slecht gescheurde kleedt.

XXXVI.



Laface grave, & bien barbu de la nature, Est docte façonne, & sage par sigure.

#### XXXVI.

En keurt niet na'tgelaat hoe treff lyk toe gereet Vaak steekt een dapper heldt in't slecht gescheurde kleedt.

Twe vaten by malkaar gansch ongelijk gebonden,
Het kleynste dat ghy siet vverdt vol en goedt bevonden,
En heeft in sich gelâen een soet en suyver nat,
Daar 'tgrootste maar en is een leegh en ydel vat:
Door 'tkeuren van 't gelaat en stemmigheyt der oogen,
En hoogh geleerde roem, syn duysenden bedroogen,
Schoon Romen en Atheen van jeder vverdt geromt,
Noch synse mennighmaal deur leeken vvel verstomt,
Deur leeken diemen nau sou uytten kool-hof jaagen,
Daar nummermeer de Roe 't Latyn had in geslagen,
Te Leuven veyltmen, dan men koopter geen verstandt,
Maar 'tmurrich van vernust dat comt van hooger-handt.

La face grave, & bien barbu de la nature, Est docte façonne, & sage par figure.



### ESes en dartichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

De pyn van Thirfus is verdweenen.

U voorhoofts fronflen en den baardt, Rodolphus, dat heeft my bedroogen, En dacht dat ghy een ander waart, Want u gelaat heeft wijsheyts teeken, En zyt maar eenen plompen leeken.

U gang u standt u sachte treeden, U swart ansienlijk felpen kleedt, En u gestalt van lijf en leeden, Belooven dat ghy alles weet, Want u gelaat heeft wijsheyts teeken, En zyt maar eenen plompen leeken.

Wanneer ghy draay-aerst op der straaten. Een jeder wijkt sich aen een kant, Maak plaets 'tis eender vande Staaten, Of Heerscher van ons Vader-landt, Want u gelaat heest wijsheyts tecken, En zyt maar eenen plompen leeken. Ghy gaat met ne'er geboogen boofde, Quanfuys of alles aen u hing, Waar uyt ik vastelijk geloofde, Dat u verstandt was sonderling, Want u gelaat heest wijsheyts teeken, En zyt maar eenen plompen leeken.

Want alsmen speurt u doen en werken, En reden van soo weynich stichts, Soo canmen lichtelijk bemerken, Dat uwe lamp geest luttel lichts, Schoon u gelaat heest wijsheyts teeken, Soo zyt ghy maar een plompen leeken.

Uyt u soo heb ik connen leeren, (Die niet en zyt gelijk ghy toont) Dat onder staat gelaat en kleeren, Vaak eenen botten buffel woont, Want u gelaat heeft wijsheyts teeken, En zyt maar eenen plompen leeken.

Vaak schuyster onder 'tsmeerigh hoetje, En onder 'tkaal gesleeten stof, Na 't cogh, een slecht onnosel bloetje, Maar waardigh eenes Princen lof, Wiens staat gelaat en nedrigh leeven, Belooft niet, maar can veele geeven.

Laat Socrates om synne leeden; En boersche weesen onbespot, Inwendigh was hy schoon besne'den, Verciert gelijk een aardtsche Godt, Wiens staat gelaat en nedrigh leeven, Heeft niet belooft maar veel gegeven.

Antisthenes ook van gelijken, Was uytterlijk berooyt en kaal Prees 'tzynne boven alle rijken, Niet hebbende' als een stok en maal Wiens staat gelaat en nedrigh leeven, Heeft niet belooft maar veel gegeven.

Diogenes een hondt geheeten, En Epictetus hinkepoot, Gansch ongesien en kleyn geseten, En waaren deese niet vergood't? Wiens staat gelaat en ned righ leeven, Heest niet beloost maar veel gegeven.

d'Apost'len van ons alder-Heere, En waaren die niet ongesien? Nochtans door haare les en leere, Verwonderden geleerde lien, Wiens staat gelaat en ned righ leeven, Heeft niet belooft maar veel gegeven.

Ons Heylandt den gebenedyden, Den levendigen Godes Zoon, Die gansch veracht lijk moste lyden, Was gansch af keerlijk voor de Joón, Door welkers doodt is ons gegeven, Het eewigh duyrendt zaligh leeven,

## Schijn bedrieght,

En kaale' Elias-kop met rimpelen betoogen,

't Gelaat een vveynig stuir, de baart vvijt uyt gespreyt,

Gemarmert met het graauvv, of gryse staetigheyt

Alsuken hooft soo't schynt, heeft, al'tverstant gesoogen,

O neen, onseker ist, het heeft my vaak bedroogen,

En vvaande dat ik sagh een Man van goet beleyt,

Maar vonde' in menschen-schyn, de Zoone van een Geyt,

Heel vvyselyk vermomt, met neer-geslaagen oogen,

Syr.20:21.

En in het tegen-deel, soo heb ik veele lien,

Onnosel soo het scheen, met vvonder an-gesien,

Begaast met raadt en daadt in antvvoort ende vraagen,

Als oste Salomo haar meester vvaar gevveest,

Siet hoe de schyn bedrieght, te vinden suken Gheest.

In bloetjes diemen nam sou uyt de kool-hof jaagen.

Psal,238:6.

## In pleyt, in kaarten-spel en Paarden te verruylen, Daar sal al in't gemeen een boefsen onder schuylen.

#### XXXVII.



Quand Bartolus se fainct en sa badinerie C'est Baldus qui alors poursuit la farcerie.

#### XXXVII.

In pleyt, in kaarten-spel en Paerden te verruylen, Daar sal al in't gemeen een boefjen onder-schuylen.

En jeder pooght syn endt om't kloekste vast te houvven,
Men vveet niet vvienmen 'tbest van beyden sal betrouvve
Dan schynt eens Bartolus nu Baldus baas te syn,
En alsmen't recht besiet soo treckense eene lyn,
Dit sietmen huyden daaghs van sommige verkeerde,
Als pleyters pluckers en deurtrapte rechts-geleerde,
Die loos de lange lyn vaak trecken in het recht,
Deur bullen en geschrift en mondelijk gevecht,
Deur snauvven en gekijf en bitselijk te spreeken,
Als of-se buyten pleyt de zaake souden vvreeken,
Soo haast en scheyden niet de tvvisters vande plaatz,
't Is frere compangnon en alle maats goe maats.

Quand Bartolus se fainct en sa badinerie C'est Baldus qui alors poursuit la farcerie.



#### 'tSeven-en-dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

'tVinnigh straelen vande Zon.

WAar jemandt hier nu onder ons Volcomelijk ghegeven, 'tVernuft des wijfen Salomons En Simfons kracht daar neven.

Noch viel syn kloekheyt al te slecht, En sou te macht'loos weesen, Om't recht eenvoudigh suyver recht. Te stellen als voor deesen.

Dat fulk tot rechter waar gestelt, En snel twe-oorich hoorden, Hoe dat de rechts-geleerde spelt, Syn strik-gedraayde woorden.

Hy dwaalden in het onderscheyt, Wanneer hy sou ontleden, Het recht van d'ongerechticheyt, Doort splissen vande reden.

Veel kloekers nu in haat beroep, Te lelijk uyttet 't spoor treen, En buygen 't recht gelijk een hoep, Om't rooken vande Schoorsteen.

Wie 'tlichte nu verswaaren kan En 't swaare licht can cieren, Die achtmen voor een dapper man, En waardigh te laurieren.

Laat vry soo claar (in deser eeuw') En helder syn de zaaken, Of wit als varsch' gevallen sneeuw, Men trachtse bruyn te maaken.

Soo d'eene voor-spraak stof ontbreekt, Om datter sulken glaus is, Noch troost hy die, daar hy voor-spreekt, Met hope datter kans is.

Den and ren die daar tegen streest, Can't dus en soo betrecken, Des hy syn spits een oorzaak geest, Om't recht wat lang te recken.

Nu

Nu gaat het hardt, en dan weer lacht, Met voor, en tegen spreeken, De tonge twist, het harte lacht, En scheeren soo de leeken.

Soo trecken vast an eene lyn, De schijnnende krakeelders, En na-der-handt is 'tBroeder myn, Gelijk de kamer-speelders.

En noch daar na soo gaatmen vaak, Een hooger recht verkiesen, Dies mennigh door een goede zaak, Syn wel-vaart moet verliesen.

Dit werdt op alle niet bediet, Wy feggen van ten dele, Die't niet en is en belgh fich niet, Maar fulke fynder vele.

Geleert-

## Geleertheyts mif bruyk,

't M lsbruyk het guntter door geleerde vverdt bedreeven, Syr.30:31.
Ontlauvvert haareCranse' een vveynig min of meer, Ontluystert ook ten deel de Peirle van baar eer: Nu vverdt, die eertyts vvas ten Hemel hoogh verheven, Het woeden van bedrogh en loosheyt toe geschreven, Vermits men siet het recht verdraayen heen en vveer, Syr, 19'22. Door sonderling vernust en vverrelt vvijse leer, Jer. 4: 22. Die nooyt soo ging in swang by 't Isralit sche leeven, VV at voor-spraak vvert geroemt die heden't suyver cleet Prov 6:12. Door zyne gladde tong niet af te trecken weet? Pfal. 55:22. De sulk' heeft andersins geen roem van zyn geleer theyt, Derhalven wvert ontciert haar voor-behaalde faam, Alsoo het meeste volk haar spelt met dese naam, Geleertheyt teelt en baart de listige verkeertheyt.

Aa 3

Geen

Geen slimmer Bank'rottiers als die met knechten praalen, En dubbel zyn gegoedt, en voillen niet betaalen.

XXXVIII.



Ne soyes trop cruel envers ton debiteur, Car Dieu ne l'est a toy, ta vraye crediteur.

Geen

#### XXXVIII.

Geen slimmer Bank'rottiers als die met knechten praalen, En dubbel zyn gegoedt, en vvillen niet betaalen.

DEn hont die onder leyt vverdt schendigh over-vallen, Van veele rekels die hem byten met hun allen, Hoe leger inde ly hoe meerder syn gekryt, Hoe meerder jeder een den armen janker byt:
De Koop-luy hier te landt als ook in and re landen, Die brengen mennigh Man door over-val ter schanden, Soo jemant vverdt beticht en vande Beurs gemist, Daar heen met alle-man gemaant getaant getvusst, Gehekelt en gesnauvvt met schelden ende kyven, Vaak op, die metter tyt sou connen staande blyven, Dies Koop-luy vvie ghy zyt in Hollandt als by ons, En vveest niet al te straf 'tstaat anders al te hons.

Ne soyes trop cruel envers ton debiteur, Car Dieu nel'est a toy, ta vraye crediteur.



'tAcht-en-dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Hoe legh ik hier in deese ellende.

DE liesd, die met een prang van armen, Omhelst de suyvre witte vre, Verzucht, betraant met bitter karmen, Roept met gebroken stemme we, Klaaght over 'tslecht onthaal der aarden, Van 'tgunt den Hemel houdt in waarden.

Dies in't verhoolen gaatze dwaalen, Vermomt ter plaatzen onvermoedt, Veer van de Princelijke zaalen, Of daar de weelde werdt gevoedt, Noch ook by Midas noch fyn vrinden, En is zy nargens-na te vinden.

Maar eer en liever falze kiefen, Een rouw bemotte Harders hut, Bedekt met rieten ende biefen, Van leeme wanden onder-stut, Als 'tdartel Hof van eenigh Coningh, Of Keyferlijke gulde wooningh.

Zy vloodt van Cræsus ende Cyrus, En van het groote Babilon, Zy week van 'tover-schoone Tyris, En van het weeldige Zydon, Soo doetze heden van gelijken, En gaat de grootste steden wijker.

Daar heeft de liefde luttel plazze, Om datser weynigh werdt bemindt, En niemant (soo het schynt) en hatze Elk heeftze met de tong besint Maar 't blykt heel anders inden handel, In 'smenschen omme-gang en wandel.

Anschouwt de hoogh-verheven schaaren.
Der wyt-beroemde Bataviers,
Die syn, gelijk voor-deesen waaren,
De Zydonnisten en Tyriers,
Gemoedight op haar groote steeden,
Gelijk als inden tyt voor-leeden.

Anschouwt haar woelen en bedryven, Vol van misgunning ende nyt, Vol laster achter-klap en kyven, Vol onvernoegh bedrogh en spyt, Onduldigh straf om te beswaaren, Op't hooghste haare schuldenaaren,

Soo dat daar deur verscheyden lieden, Heel vroom en cerlijk van gemoedt, Uyt haare nering mosten vlieden, En laaten woonning ende goedt, Om datmen sulk geen tyt wou guenen, Die metter tyt wel soude kunnen.

Soo heeft de nyt deur qua geruchten, Een kleyne schuldt op't hooghst vergroot, E b Moet vaak een wel-gefeten vluchten, (Die nummer was in kommers-noct) Om datmen hem geen tyt wil dulden, Al had' hy uyt-staan meerder schulden.

Vaak weêr en windt is sulke tegen, Die nytter zee verwacht syn goedt, En daar dan wissel op gekregen, De man moet voort, 'tis bankeroet, Indien hem mist de stut van vrinden, Of heyl en spoedt van weêr en winden.

Sulkx is wel vaak geschiedt voor-desen, (Gelijk het noch gebeuren kan,)
Dat cender bankerout most weesen,
En was, en bleef een rijker Man,
Alleen om dat syn schepen 'tsamen.
Niet tyts genoegh behouden quamen.

Siet hier hoe dat ghy met den monde, Heel tegen 't hart de liefde pryft, Mits dat ghy weygert tyt en stonde En geen barmhertigheyt bewyst, An sulke die u wil betaalen, Maar laat hem geenen adem haalen.

De liefd die met een prang van armen, Omhelst de suyvre witte vre, Verzucht betraant met bitter karmen, Roept met gebroken stemme we, Klaaght over 't slecht onthaal der aerden, Van 't gunt den Hemel houdt in waarden.

## Onbarmhartige Coop-luyden,

DE dorre naakte strandt vverdt dapperlijk bestreeden, En dat van zee op zee seer hevigh en vervvoedt, En jeder Baar soo't schijnt trekt van zyn arremoedt, Dies soud' zy grooter zyn, liet haar de vloedt met vreeden, Soo doen de Coopluy meest in d'alder-rijk ste steeden, Ezech. 28: 16. Met die, die zyn berooyt deur ramp en tegen-spoedt, Syr, 29:10. . Soo looptmen even-vvel met op-gesvvollen moedt, En jeder vvil het zyn, van zynne naakte leeden Syn onschult vande schult zyn vroomheyt zyn beklagb, Syn eere faam en deught noch niets hem helpen mach Maar zijn als Adelaars die sich om't aas vergaeren, En plucken om het seerst, mistrouvvende zijn vvoort, VV at raadt? de Man uyt noot, die moet ten lesten voort, Neen, Godt en doet soo niet met zijnne Schuldenaren. Exod.34:70

Fris

Fris op Rogier bon-temps van vveelde nummer zat, Hoe dartelt uvve lust, maar Duiren is een Stadt.

XXXIX.



Toussours delicieux toussours bon advonture, Ouy mon courtisan, il va tresbien si dure.

Fris

#### XXXIX.

Fris op Rogiet bon-temps van vveelde nummer zat, Hoe dartelt uvve lust, maar Duiren is een Stadt.

Den Esel heel verkeert, moet svaare lasten draagen,
En dat om 't schraale voer, en vverdt daar toe begekt,
Van deesen klapper die heel schimpigh is gebekt:
Die niet en doen in't Hof als schotelen te leegen,
En met een gulsigheyt de glaasen uyt te veegen,
Syn als de Papegay van leeven en gesnap,
En spreken om de Sausse' en vleyen om de nap,
Beschimpen d'Ambachts-man, of Boer of diergelijken,
En vveeten 's Princen mondt met honich te bestrijken,
Het spreek-vvoort seyt van outs, dat een jonk Hoveling,
Ten langen lesten vverdt een out verschoveling.

Tousjours delicieux tousjours bon advonture, Ouy mon courtisan, il va tresbien si dure.

## 'tNegen-en-dartichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme .

Ach treurt met myn bedroefde Schaapjes.

A Ntreckent Hof Mangneet van praalen, A Die stadigh baardt en swanger gaat, Van yver, nyt, en schimp, en smaalen, Vandart'le weelde en overdaat, Van ooren-blaasen ende veynserij, Van pluyme-strijken ende huych'lery, En geyle vryery.

Ghy krielt van nieuw-gesnoste vogels, (Die liever sien en hooren 'tspit, Als thuyven van verwaayde kogels, Amour. Of 'tblik van 'svyandts oogen-wit,) De welk' ontsteecken syn met keuken-brant, En soo geschooten vanden lecker-tandt, Heel tot het inghewant.

Friand.

Deef licht-gepluymde kondy locken, En vangen fonder vlugge jaght, Door 't aas van Princelijken brocken, En 'tsap van swacke domme-kracht, Dies quinkeleertmen in u wilde vlucht, Daar hoortmen fluyten vander minnen-zucht, En mennigh sotte klucht.

'tEn deede' u leck're vette soppen, En 'tgunt in't Glaasjen ebt en vloeyt, Ghy haddet weynigh kermis-poppen, En uwe koks veel minder moeyt,

Gelijk

Wel haast ontjonkert waar u dartele huys 'tGunt nu bewinkelt is van Zyde' en Pluys, En Coop-luy sonder kruys.

Wiens Mantels kostelijk gevoedert, Met ongewoone stoffen zyn, Den luyse-bos heel grijs gepoedert, Gelijk een silver-hairt Konijn, Daar gaat la mode met den veder-bos; Den gulden degen past op sulken dos, Te borghe krijghtmen't los.

Dies lichte Leenert, en Jan clamper, Met Simen Borger, en Claas drogh, En Jonker dor, met Jooft slampamper, En Boldewyn met Pieter poch, En Goossen spreuwer, met Francoys de rof, En Job van minnen, met Hans loose-lof, Begaaven sich in't Hof.

Daar synse nu op't Rek gevlogen, Gespoort gevedert en gebekt, Wiens diensten syn voor skonings oogen, Niet anders als gepannelekt, 'tIs om het napje, datter werdt gevleyt, En niet uyt liefde tot syn majesteyt, Strekt haare dienstbaarheyt.

Gelijk door over-vloedt van klaver, 'tGedierte huppelt ende speeldt, Of als de Hengsten vande haver, Soo dart len dese vande weeldt, Haar lusten branden vande geyle gloet, En spyt en yver groeyt in haar gemoet, 't Gunt veele twisten voedt.

Gelijk doet fyns gelijk beminnen, f En achten geen als haars gelijk, Maar die haar broodt met forge winnen, Of Ambachf-luy foo arm als rijk, Die werden schimpigh, ende spots veracht, Beschampt geschooren en wel uyt gelacht, Van dese lichte vracht.

't Zy Burgers Coop-luy ofte Boeren, Wien 't kleet van Gout noch Zyde' en glimt Of die als zy, geen staat en voeren, Die werdt begichelt en beschimpt, Maar ghy en denkt niet o hoofschen bloedt Dat al de werelt u dit weder doet, Ja meer als ghy vermoedt.

Eylieve fiet deef huppeklinken, Seyt Wouter Janfz en fyn maat, Al gaanse ruygh, 't syn kaale vinken, Het Hof is al haar toe-verlaat 't Syn niet als mommen seyt den ouden Krijn En lichte Vrouwen die in mommen schijn, Gekleedt als Ionkers syn.

'kWil mijnne' om haare staat niet ruylen, Noch ik seyt Rijk om geen waar-om, Alsulke Paauwen werden Uylen, Wel vaak op haaren ouderdom, Ia al gemeenlijk seyt Ian Loveling, Werdt door de jaren een jonk Hovelingh, Een out verschoveling,

## De pan-leckende Hoveling,

Hy is een Papegay luy lecker bont van veeren,
Een fluyter na de nap, een vleyer om de sop,
Een schimper achter rug, een smeeker voorde kop,
En een Cameleon veranderlijk in kleeren,
Hy is een Rodemont met vloeken ende sveeren,
Een loffer inde krijgh, ten dans een kermis-pop,
Een Bachus by de vvijn, veel lichter als een hop,
En een gebootste Frans in 't draayen ende keeren,
En soo hem 't luk ont schiet van zyn bevordering,
VV at raadt dan met den leck ren kaalen Hoveling?
Mits zyn bejaartheyt vvert onnut ten dienst van Heeren,
Hy die in zynne jeucht v rouvv Venus volghde naar,
VVerdt vaak dan op het lest een ouden koppelaar,
Of met den bedel-sak moet hy sich dan geneeren.

Prov. 20: 19. Pfal, 119: 113.

Syr.10:30.

# Hier is of slings of rechts te keuren of te kiesen, 't Zy vvinninge tot eer, of eere te verliesen.

XL.



Le beau prin-temps meslee d'orage & de froidure, On le repute yver, non-obstant la verdure.

Hier

Hier is of slings of rechts te keuren of te kiesen, 't Zy vvinninge tot eer, of eere te verliesen.

Het oude spreek-vvoordt ons dit stichtelijken leert

Aldaarme me verkeert daar vvertme everdryven,

Diet modderige Svvyn om jeucte te verdryven,

Gaat door gemeensamheyt sich an het Schaapje vryven,

Dies 't vvit-gevvolde dier ontsuyvert vanden slijk,

En ganschelijk besmet, is 't Varken schier gelijk:

Dit vvaarschouvvt jeder een, om sich tot allen tyden,

Van 't quaat, onnut of licht geselschap te vermyden,

Verseltmen sich daar me, onnos lijk by-gebracht,

Soo maaktmen sich bevlekt en lelijken verdacht,

Dus comt het by dat vaak de sulke vvert vervveten,

Eens anders daat, en moet daarom een lichtmis heeten.

Het oude spreek-vvoordt ons dit stichtelijken leert

Aldaarme me verkeert daar vvertme evereert.

Le beau prin-temps meslee d'orage es de froidure, On le repute yver, non-obst ant la verdure.



#### 'tVeertichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

C'est trop courir les aeux.

Toe suyverlijker wit,
Hoe eerder dat het smit,
Sie hoe de Silv're Maan bepeirrelt met gestart,
Van een soo kleyne wolk of damp verduystert wart,

Soo treffelijk als te'er, Is d'onbesprooken eer, Gelijk de blanke sneeuw besoetelt door het stof; Soo dooft de qua verselling d'eerbaar glans en los.

Als 't wit gewolde Lam;.
Datsich versellen quam,
By 't modderige Swijn die't smeerde met syn slijk,
'Eot dat het vreedsaam dier het Varken wierdt gelijk.

Wie quaat geselschap kiest, Le licht syn eerverliest,

Schoon

Schoon hy en is niet als daar hy meede' omme-gaat, Nochtans wert hy berucht bevlekt deur anders daat.

De jonge onnoselheyt, Werdt haastelijk verleyt, Deur die, die abelijk de boevery bekleedt, En alle guytery verbloemt, en kluchten heet.

De geesticheyt in toos, Ciert vaak het goddeloos, Soo aardichlijk in toogh en angenaam in toor, Dat deughde raakt in t wilt, en d'eere buyten 't spoor.

Wie by een lichtemis, Dat eenen Bachus is, Verfelt, en schoon hy sober nucht'ren is van aart, Wert als syn mede maat een dronken sun vermaart.

Of soo hem jemant toogh,
By 't lodder Venus oogh,
En worde onnoselijk in 't vuyl bordeel gelokt,
Al bleef hy noch soo kuysch, syn eere waar bepokt,

Of gaatmen over-straat.

Des nachts of 's avondts laat,

Met sulke, die moet-wil, of sieltery bedrijst,
d'Onsehuldige men vaak de meeste schuldt toe-schrijst.

Hose

Hoe mennigh deftich quant, Verviel in 'sRechters handt, Om dat hy by-geval het quaade was omtrent De welke' onnosel wiert in goet of bloedt geschent.

Te vaak is wel beschreyt, Op't droef Tonneel geleyt, Die deur verleyding van de Beul haar straffe le'en, En leerden jeder dan, het gunt sy nooyt en de'en.

Dit is te veel gebeurt, Beweent, beklaaght, betreurt, Dies schaf (wie dat ghy zijt) het quaat geselschap af, Of u naakt scha of schandt, of wettelijke straf:

Hoe suyverlijker wit, Hoe eerder dat het smit, Sie hoe de Silv're Maan bepeirrelt met gestart: Van een soo kleyne wolk of damp verduystert wart.

## Mijdt quaat geselschap,

S le voor vvie dat ghy zijt, voor al ghy jongelingen, Te mijden't lichte volk, vermits onnoselheyt, En dartelende jeuchdt te haastigh is verleyt, Met spelen en gedans en ander sotte dingen, Leer vanden loosen Griek, u selven te bedwingen, Te binden u gemoet met reeden en beleyt, Te stoppen oogh en oor als't quaadt geselschap vleyt, Op dat u niet bekoor der Mereminnen zingen, 't Verzellen met de qua besmet soo mennigh Man, Die't buyten schuldt of deel niet vvel af vassschen can, En brengt ook mennigh mensch onnoselijk om't leeven, Als't al ten besten lukt, soo is u doch bescheert, Te heeten sulken-een als daar ghy me verkeert, Al vvat u Macker is, die naam vverdt u gegeven.

Prov. 13: 20. Prov. 12:

## Dat niemant van zyn groote of krachten sich beroem, VVant alles is maar hooy, en teder als een bloem.

XLI.



Ne vante ton pouvoir ne fie tagrandeur, Car le petit David occist un grand vanteur.

#### XLI.

Dat niemant van zyn groote of krachten sich beroem, VVant alles is maar hooy, en teder als een bloem.

En grooten Elefant van huyt van snuyt van tanden,
En krachten vvel voorsien, beroemt in alle landen,
Verschrikt sich voor de muys ontsettet sich daar voor,
Uyt vreese dat hem die sal kruypen in het oor:
Des niemant en vertrouvv syn grootheyt ofte krachten,
Maar leer van d'Elefant sich voor syn minder vvachten,
'tWas Davidt die daar velde' een Goliath ter neer,
En diergelijken is gebeurt ontelbaar meer,
Den roem der machtigen is vaak genoech ontdraagen,
Van diemen nauvvelijk sou uyt den kool-hof jagen,
Soo deur een vverreltlijke' als geestelijken strijt,
V Vordt mennigh Goliath syn vveir en vvapen quijt.

Ne vante ton pouvoir ne fie ta grandeur, Car le petit David occist un grand vanteur.

Dd

tEen-



't Een-en-veertichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Cruelle departie &c.

Moedigh onderwinden, Is al te bont, Ghy fult u Man wel vinden, O Rodemont.

'tGunt Godt u heeft gegeven, Misbruyk dat niet, Gh'ebt maar een 's menschen leeven, Dies voor u siet.

En ook, foo moet ghy varder Als voor u fien, Gh'en zyt van huyt niet harder Als ander lien.

Dies laat u toch beweghen, Tot rust en vre, En lokt toch niemandts deghen, Uyt synne sche.

Ghy soekt de Wolf met raasen, Aen elken kant,

'tT

t Is beter stijf geblaasen, Als sich gebrandt.

't Gemoedt stut op u krachten, En grove leên, Dat doet u dus verachten, Een jeder een.

'k Sou voordeel uyt u tellen, Ja vry al wat, Indienmen metter ellen, De menschen mat.

De maat en moet na spannen, Noch ellen syn, Maar Mannen dat syn Mannen, Vaak meer als schijn.

Ghy wilt voor jeder weesen, Een schrik en schuw, Ghy wilt men sal u vreesen, Vreest ghy voor u.

Licht dat ghy schier of marghen, Gansch onvermoedt, Door u te moedigh targhen, Versmoort in bloedt.

Gelijk den starken Boer-man, Of Boeren-Zoon, Den Amsterdamschen Voerman, Genaamt Heyn-Boon. Die word hoe groot van krachten En moedigheyt, Door eenen ongeachten, Ter neer geleyt.

Alleens ist korts gebleken, An d'Yssel-kant, Van een die wordt deur-steken, Van slechter handt.

Een Reuf van onfen tyden, Die bleef foo doodt, Wien niemandt mochte lyden, Noch kleyn noch groot.

Noch fulken een te vooren, Ook daar omtrent, Most in fyn bloedt versmooren, Soo loopt het endt.

Bedaar o werreIt-dwinger, Doe na myn woort, Eer Davidt met fyn flinger, U com an-boordt.

U moedigh onderwinden, Is al te bont, Ghy sult u Man wel vinden, O Rodemont.

## Groot en vermetel,

W le steunt op grote' en kracht die vint sich vaak bedroge, Of sich daar op verdriescht die heeft een gek-beraadt, Hieb. 20: verf. s. Pfa!. 75:4. Een kleynne post soo vast gelijk een mast-boom staat, Dies niemant vvie by zy daar op sich mach verboogen, lerem. 9: 22. Der kleynen gauvvicheyt krenkt vaak een groot vermooge, Een kleynen Davidt vvel een Reus ter needer-slaat, 1,Sam,17: 4). Soo Kraeken als Gall'joens die werden wel beschaadt, Haar vlaggen vande steng door minder af-getoogen, Dies niemant en vertrots' de kleyne deur gequel, Gedenket vry, men meet geen luyden metter ell', Misbruyk u leeden niet, ghy groote tot de vvaapen, Weest niet vermetel, noch te schimps op kleyn gewas', WV ant wreeft de kleyne Godt soo is hy recht van pas, Math. 5:3 Pfal. 138: De groote doet by't niet, soo is by kleyn geschaapen. verf. 6. Den hoogh-moet doet geen goet, alleen de Borgery Van Hattem, krijght daar deur de boter inde bry.

XLIL



O Richard arrogant ton bienn'est plus que sandre, Car Dieu te la preste & le te peut reprendre.

Den

#### XLII.

Den hoogh-moet doet geen goet, alleen de Borgery Van Hattem, krijght daar deur de boter inde bry.

SIet Bakstagh is de vvindt dat al de zeylen draagen,
Het Bramseyl staat in top, trots alle die 't mishaagen,
Eylaas vvat grooter buy versteurt dit blye rijk,
Die stengen over-boort, de zeylen uytte leyk,
Dit pastmen op de geen die door des Heeren zegen,
Syn Schaepen (somen seyt) heeft op het droogh gekreegen,
En sich daar op verheft met op-geblaesen moet,
En past op niemant niet op vvie dat hem gemoet,
Het is vvel eer geschiet en sal vvel meer geschieden,
Dat arme vverden rijk, en rijke arme lieden,
Deur vvater, brandt, en krijgh, en ongevallen meer,
Raakt Rijkaart om syn goedt en hooge-moet ter neer,

O Richard arrogant ton bien n'est plus que sandre, Car Dieu te la preste & le te peut reprendre.



#### 'tVVe-en-veertichste

### ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Malheureux jour.

Geen landt is u te droogh, Geen duirte pest of krijgen, Doen buygen u gemoedt, Doen lichten uwen hoedt, Noch voor u meerder swijgen.

Ghy hebt naar u vermôen, Op't hooge drooge groen, U Schaepen ende Bocken, 't Is alles voorde lap, U zeylen vol en schrap, Staan inden top getrocken.

't Is met u, Ziele rust,
't Is hartje wat's u lust,
En Mondt wat's u begeeren,
Dies kiest al wat ghy mint,
't Is met u voor de windt,
Geen leet en can u deeren.

Maar hoogh-hart weet ghy niet, Dat weeld' is an verdriet, En vreucht getrouwt an trueren, En luk en ongeluk, En vrolijkheyt en druk, Syn t famen na-gebuiren.

Gedenkt dat hooge-moedt En dede niemant goedt, Den val komt na 't verheffen. Het blixemende weer, Sal hooge Toorens eer, Als 't laagh gebouwsel treffen.

't Ghewisse datmen waant
Werdt al te vaak betraant,
Licht raakt de vloedt aen 't ebben,
Het is onsekerheydt,
(Dat laat u syn geseyt)
Te houden dat wy hebben.

Besiet het wankel staan,
Der op-gheklommen aen,
Laat Cræsi val u leeren,
Gaat, wilt ghy 't selfde sien,
Daar Borgers Edel-lien,
En Coop-luy werden Heeren.

Hoe mennigh reedt te Ros
In 'tom-ghekeerde Bos
Die nu wel moet voeteeren.
Hoe mennigh lecker-bek,
Was walgelijk van 't Spek,
Die 't moes nu moet ontbeeren.

Stort jemant vande Rots Door op-gheblaafen trots, De spot is syn beklaaghen, Maar valt een buyghlaam hart, Een jeder sal de smart, Van synne rouwe draaghen.

Maar eer, en onvermoedt, Sal ramp en teghen-spoedt, Doen 't hoogh verheven daalen, Als 't geen dat byder aardt, Werdt nederigh bewaart, In onghecierde zaalen.

Had ooyt het Duytsche Rijk, In grootsheyt syns ghelijk, Van hoogh-moedt en vermoogen? Eer 't felle Oorloghs-dier, Met syn vergistich vier, Het needer had geboogen?

Deur vruchten vande krijgh,

(Diek om de kortheyt fwygh)

Deur brandt of roverijen,

Of ander plaaghen meer,

Raakt hooghe-moet ter neer,

En valt in't leege lijen.

Dies hef u hart en oogh, Ten Hemel-waart om hoogh, Verneeder inde zeegen, Misbruyk niet u genot, Want hooge-moet is Godt, En alle vroome teghen.

## Hoogh-moedt zelden goet,

GHy arme slijk en aard wwaar op soo weilt ghy bromme? VV aar op soo moedigh trots, ist op u groote goedt? Syr. 10:10: Mar. 10: . 240 Of op u hoogen staat, of Edeldom van bloedt? O vrindt, 't is haaft gedaaldt, dat hoogh is op-geclommen, Syr. 1: 38. 't Is al veranderlyk vvat is en noch sal commen, I. Cor. 7: De rijke vaak deur ramp vervalt in arremoedt. En d'arme vaak verrijkt deur ongesiene spoedt, En dikvvijls hooge staat vernietight als de blommen, Pf.1.62: Dies niemant op zyn schat zyn Adel ofte staat, Pfal. 49:7. Hoe weeldigh van besit, sich moedigh en verlaat, Denkt vvat vvy hebben is geleent, en niet gegeven, Dies niemant en vertrotse' op't gunt den Leen-heer doet, VV ant dikvvijls comt den val naar op-geblaasen moedt, Prov. 16: 18. Daar nedrigheyt seer hoogh ten Hemel vverdt verheven. Math. 13: IO.

De

De malle kallery het tieren ende raesen, Is vruchtelvos, nochtans het voedt en mest de dvvaesen.

XLIII.



Le cri du vil cocu, est onne maintessois. Le jeli rossignol en sa tresdouce vois.

#### XLIII.

De malle kallery het tieren ende raesen, Is vruchteloos, nochtans het voedt en mest de dvvaesen.

Her comt de Rommel-pot (te vvalghelijk om hooren). Verdoven de Musik en't heele spel verstooren, De Nachtegaal verstomt, de Rave die begint, De Koekoek boven al syn eyghen stemme mindt: Daar som bequame luy van desticheden spreeken, Daar sal een Groviaan of onbeschoften leeken Vaak breken het verhaal door ongesouten reên, (Ten eynde 't soet gepraat alzoo vvert afgesneên). Of roepen over-luyt vvaar toe die vvyse zaeken, Spreek van a vous a moy dat can ons best vermaeken, Soo mint een jeder 'tsyn, het Varken lieft het schot, En Bachus kiest de vvyn, en laap de Rommel-pot.

Le cri du vil cocu, est onne maintessois, Le joli rossignol en sa tresdouce vois.



#### 't Drie-en-Veertichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

O Venus wat is dat gefeyt.

Tham is Govert, ist soo niet?

'tIs billik dat ghy Grovert hiet,
U lijf is grof en watter aen-is,
Te recht zyt ghy een Grovianis.

Waar dat ghy waart of zyt gheweest, Daar spreektmen van u grove gheest, Van al u onbeschofte streeken, En van u ongerijmde spreeken.

U woorden hebben val noch vlot, V stem is als een Rommelpot, Die 't zoet gezang getrouwt an snaaren, Geheel verdooft, en doet vervaaren.

U ooren fyn van Midas stof, Wat groot en lank wat dik en grof, Die geen bequaamheyt mogen hooren, Noch lief lijkheyt en kan bekooren.

Daar wyse suyden zyn by-een, In reden-kaveling ghetre'en, En jet vermaekelijkx gewaagen, Dat kunt ghy Grovert niet verdraaghen.

De spottelijke Koekoeks taal, Verschrikt de siere Nachtegaal, En ghy (o Grovert) van gelijken, Doet Cicero en Plato wijken.

Niet dat ghy 't doet uyt schrander spot, (Want daar toe zyt ghy al te bot,) Maar u onab'le boersche zeeden, Verbrecken woorden wijs en reeden.

Daar's mennigh onverstandigh leek, Die geiren hoort een soet gespreek, En siet en hoort met stille swijgen, Om tot syn kleyn wat meer te krijgen.

Waar't dat ghy Grovert dit begreept, En u verstant en zinnen sleept, En hoorde' en sweeght om jets te leeren, Soo soud't ghy in een mensch verkeeren. Daar ghy nu maar een bakbeest zyt, En blyven sult, soo lange tijt, Tot dat ghy wijsheyt soekt te werven, Sult andersus een bakbeest sterven.

't Waar beter dat ghy (Groviaan)
Veraarden in een Baviaan,
Als dus te sijn en soo te blyven,
Soo cost ghy ons den tyt verdryven.

Of dat ghy waart een Elefant,'
Soo mochtmen u deur 't gantsche landt,
En in verscheyden Coninkrijken,
Om winst tot wonder doen bekijken.

Maar neem, ghy zyt te seer verbeest, Soo datmen u geselschap vreest, Want zyt in Boersheyt uyt-geleesen, En onbequaam om gek te weesen.

Dies rade ik u weeft heusch en stom, En gaat met wyse lieden om, V seylen werden dan vergeeten, En sult van grovert Govert heeten,

Dies tracht na wel-stant sof en eer, Mint zedigheyt, en vreest den Heer, Dat is den eersten trap der wijsheyt, Die ons na 't weeligh Paradijs leyt.

# Den onbeschoften,

En onbelompen loer onabel onbesneden,
Comt, als een harde buy die't mooje weder plaaght,
Of als een's laagers tromp die't graesend' wee werjaaght
Versteuren't soet wermaak wan angenaame reeden,
Mits zyn onnutte klap ('t werders wan goede zeeden,)
Een je der een ontheylt een jeder een mishaaght,
Gelijk des Koekoeks zang de Nachtegaal wersaaght,
Verwart een Growiaan der wroeden destigheden,
Hy walt (gelijkmen seyt) steets met de deur in't huys,
Met woorden als rigal, en suirder als verjuys,
Te walgetijk woor die, die walgen sotte dingen,
Dies is hy wellekom (gelijkmen denken mach)
Als voor de sommige den eersten vasten dagh,
Of als de Rommel-pot, het snaaren-spel en 't zingen.

1. Corint.

Syr. 20: 8:

# 't En is geen Mannen-hart te slaan een teder vuif, Veel min zyn eygen Vrouvv (de helfte van zyn lijf.)

XLIV.



l'Amour accreu de l'or nouri de la luxure, s'En amortit souvent, es son ardeur ne dure.

#### XLIV.

't En is geen Mannen-hart te slaan een teder vuif, Veel min zyn eygen Vrouvv (de helfte van zyn lyf.)

DE Spin heeft tot syn min de teed're vliegh bevvoogen,
En opgesvooren trouvv' haar in syn vvebb' getoogen,
Nu is de vliegh in't net seer jammerlijk vervvart,
Van, die niet als senyn voedt binnen in het hart,
En haast syn eedt vergeet en krijght syn oude loenen,
Dies vverdt de vliegh gekust met averechtse soenen,
De minnaats houden vaak het gekjen inde mouvv'
Soo lang zy niet en syn verbonden inde trouvv,
Maar synde vast geblokt geboeyt tot echte mannen,
Bevintmen datse syn als Leeuvven en Tirannen,
Gemeenlijk is de sulke' een lacher op de straat,
Die binnens huys krakeelt, of syn getrouvvde slaat,

l'Amour accreu de l'or nouri de la luxure, s'En amortit souvent, & son ardeur ne dure.



#### 't Vier-en-veertichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

De pyn van Thirfus is verdweenen.

Ohy Tiran van u gesinne,
Die pruylt in huys en lacht op straat,
Vergalder vande trouwe minne,
Wie isser die u niet en haat?
Foey Knorre pot, foey Grijnne-byter,
Foey cere-loose Wijve-smyter.

O Cocodril hoe kost ghy schreyen, En veynsen in u vrijery, Hoe liept ghy janken ende vleyen, Van geyle gloet soo branden ghy, Foey Knorre-pot, soey Grijnne byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

Ghy fwoert (met zuchten ende weenen)
By Godt (die't al is openbaar,)
Indien ghy mocht met haar vereenen,
Daar foude sijn nooyt liever paar,
Foey Knorre-pot, foey Grijnne-byter,
Foey eere-loose Wijve-smyter.

't Was om het geldt niet om de Vrouwe, Of lessing van u geyle pijn, Dat gh'u verknoopten inde trouwe, Voorwaar ten kan niet anders sijn, Foey Knorre-pot, foey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

Want doe ghy uwe Satirs lusten, Onkuysch en heyloos had't gheboer, Op Ammons wijse ghy haar kusten, Niet met de Mondt maar mette Voet, Foey Knorre-pot, soey Grijnnebyter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

Het lichte stro is licht ontsteeken, En gaat ook lichtelijken uyt, Dit's aen u lichtmis wel gebleeken, Ghy over-geeven lichten Guyt, Foey Knorre-pot, soey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

U brandt is door onreyne druppel Gedooft, tot merkelijk verdriet, Wat Venus voeght dat scheyt de kluppel, Maar soo ist met een Christen niet, Foey Knorre-pot, soey Grijnne byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

Een Vrouw is al'te veel geslagen, Met pynne droefheyt en ellendt, In't baaren en in't kinder-draagen, Waar door haar Gode zaligh kendt, Foey Knorre-pot, foey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

Ghy Turkschen Tijger, Helle-stichter, Ghy wreeden Wolf op 't soete Lam, Foey schaamt u ghy krakeelen dichter, Ghy Blaasebalch van vuir en vlam, Foey Knorre-pot, soey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

O Beul! indieh haar quade leeven, Of boosheyt u een oorsaak gaf, Soo mochtmen't u ten deel vergeeven, En denken 'tis verdiende straf, Foey Knorre-pot, foey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

'kWensch u een Wijf deese daagen, Wanneer u goede' is over-le'en, Die u soo vreeselijk mach plaagen, Dat u bespottet jeder een, Foey Knorre-pot, soey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

O ghy Tiran van u gesinne, Die pruylt in huys en lacht op straat, Vergalder van de trouwe minne, Wie ister die u niet en haat? Foey Knorre-pot, foey Grijnne-byter, Foey eere-loose Wijve-smyter.

# Wijve-Imyter,

Syr. 4: 35. Schaamt ugby Huys-tiran, of is u schaamt verlooren? VVie heeft u dus ontmenscht, verbastert in't gemoedt? Dat ghy u selven haat u eygen vleysch en bloedt, Gen, 2123. V teed're soete Vrouvv, goedt-aerdelyk gebooren, Die ghy (soo't scheen) uyt liefd' had tot u lief verkooren, En die soo schendelyk nu stootet met de voet, O Beul van u gemaal! die ghy had trouve gesevooren, Het vvas uom het goedt, of om u geyle gloet Te blusen als een beest, o Satir in u minne, O vvreeden Barbaros! o Turk van u gezinne, Te slaan een swacke Vrouvv, van leeven vroom en recht, Foey't is een snooden Haan die met zyn Hennen vecht, O goede Vrouvve Mans bejouvvt den Grynne-byter, Beschimpt, bespot, besmaat, den ongetoomden Guyt, En waar hy heenen gaat soo lacht den Esel uyt, En roept hem na, en segt, daar gaat een VV yve-smyter.

V Ovricheyt

V Ovricheyt zyt onderdaan, VV ant s' heeft van Godt haar macht ontfaan.

XLV.



Vilain tu sentiras le fruict de ta malice, Fuit tu le Magistrat? Dieu te sera justice.

V Ovricheyt

V Ovricheyt zyt onderdaan, VV ant s'heeft van Godt haar macht ontfam.

De Wolf, en 't ongediert of vvat haar mochte plagen,
Den cenen die ontsnapt, den anderen vvert beset,
Den loosen Hoender-dief geraakt hier in het net:
Haar die de macht en 't Svveirt van boven is gegeven,
Om tegen 't goddeloos misbruyk te moeten streeven,
Tot scherm en schut der go'en en tot der boosen straf
Dat beeldt dees beelteniss van deese Harders af,
Soo pooght ook d'Ovricheyt met vangen ende spannen,
Met Roede Svveirt en Bast, te delgen en te bannen,
Het schuymsel vander aardt, tot ongemeten schandt,
d'Ontvluchtende syn vry, maar niet van Godes handt.

· Vilain tu sentiras le fruict de ta malice, Fuit tu le Magistrat? Dieu te sera justice.



'tVijf-en-veertichste

# ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Hoe legh ik hier in deese ellende.

War-heen ghy schuymsel vander aarden! Is u't geweeten dus onreyn,
Ghy vlucht gelijk verbaasde Paarden,
De werrelt schijnt voor u te kleyn,
Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen,
Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

Ghy meught ontvlien onse aartsche Gooden, Maar niet den Rechter van 't gewiss' Dies ist vergeess geschuylt gevlooden, Voor die des Rechters Rechter is, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoeftmen niet te vreesen.

O rusteloose boose dwaasen, In't droomen raakt u Geest au't vlien, En zijt gelijk vervolghde Haasen, Die na de winden omme-sien, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen. Soo wie onnosel op u letten,
U anschijn toont wie dat ghy bent,
Vermits u leeden sich ontsetten,
Door vreese van te sijn bekendt,
Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen,
Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

Meer als ellendigh is u leeven,
U Diefs gewin gedijet niet,
U vrolijkheyt vermenght met beeven,
Deur forge dat ghy werdt verspiet,
Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen.
Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

En vaak de helfte van u daaghen, Verslijt ghy in 't gevangenis, En werdt gepynt, gestrikt, geslaagen, Na dat de zaak geschaapen is, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoeftmen niet te vreesen.

Geboeyt, geketent of geslooten,
Soo zit ghy een geruymen tyt,
In stank en donk re vuyle kooten,
Ghy't schoonste van u leven slyt,
Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen,
Doe goedt, soo hoeftmen niet te vreesen.

Genaade' ist soo ghy werdt gebannen, Doch eerst ten toon geschavotteert, Aldus met vangen ende spannen, Ghy metter tyt de tyt ontbeert,

Gg 2

Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

Noch gaatighy al u oude gangen, Men raakt al wederom in't net, En blijft een lange wijl gevangen, En vast met yseren beset, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

Ten lesten 't glas is uyt-geloopen, Daar's geen genade troost noch heul, Men moet het met de Doodt bekoopen, En schandigh sterven vanden Beul, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

O! dat mijn stijl een eenigh mensche, Verschrikte, tot een harten leet, In beterschap, dat waar mijn wensche, En ook mijn schrijven wel besteet, Wie vry van s Rechters Roe wil weesen, Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen;

Waar-heen ghy schuymsel vander aarden? Is u't geweeten dus onreyn? Ghy vlucht gelijk verbaasse Paarden, De werrelt schijnt voor u te kleyn, Wie vry van 's Rechters Roe wil weesen. Doe goedt, soo hoestmen niet te vreesen.

Wet-

# Wettelijke Straffe,

U Naakt de straffe Godts, en's Rechters rechte Roede, Roma, 132.
Ghy die daar Moort en steelt, of's Heere straate schent Hiob. 24: 14: 15. En alle schelmery te pleghen zyt ghevvent, I. Corint, 6:10. Ghy raakt in Strik hoe feer ghy zyt op uvve hoede, Either, 7. De Straffers van het quaat, de Scherm-heers vande goede, Prov. 20: Ontvlucht ghy vvel een vvijl deur listen, (ik bekent,) Maar't quaade loont altyt zyn Meester in het ent, Roma, 6: Op't lest smoort u de schant, en stikt in uvven bloede 23. O! wvaar op-rechte boet u smaadelyke doot, Hoe spottish of veracht, soo wwaar het buyten noot Maar ducht een swaarder straffe' u naaken sal na deesen, Sap. 3:10. Verschrikt, en schud, en beeft, laat af, u doen beschreyt, Ghy boosen, wilt ghy zyn bewrijt wan d'Ovricheyt, Doe goet, soo hoest ghy hier noch namaals niet te vreesen.

Ver-

# Vernoegingh in geringhe staat, Een Keysers Croon te boven gaat.

XLVI.



Tout bellement Monsjeur pourquoy a la carriere, Trebuche ton Cheval, tu seras la derniere.

Ver-

#### XLVI.

Vernoegingh in geringhe staat, Een Keysers Croon te boven gaat.

IK ga al sachtjes voort om ande kost te raeken,
Al ben ik kleyn behuyst 'k heb lijkvvel goede zaeken,
Laat loopen al die vvil, 'k en heb geen loopens lust,
Ik ga myn oude gang en houde my gerust,
Laat loopen al die vvil, laat loopen tot se vet syn,
De snelste loopers vaak vvel alder-eerst in 't net syn,
Die met syn kleyn gevvin of neringe vernoeght,
Syn milioenen Gouts onsicht-baar toe-gevoeght,
Syn rijker als de rijkst 'der onvernoeghde loopers,
Die vaak vergaaren 't goet voor Roovers ende Stroopers,
Hoe mennigh looper vvert alsoo gestelt te leur,
Dan vvert het loopers tyt dan moet den looper deur.

Tout bellement Monsjeur pourquoy a la carriere, Trebuche ton Cheval, tu seras la derniere.



#### 'tSes-en-veertichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Courante la Princesse.

Geen Keyserlijke rijken,
Geen Croonen syn te lijken,
Noch Ridderlijke spoedt,
By 't reyn vernoeght gemoedt,
Sijn kleyn ghewin ghevalt hem groot,
Sijn bruynne Rogge' is Witte-broodt,
't Gunt hem verzaadt,
Trots Princelijk ghebraadt.

Den arbeyt is fyn ruste,
De hoope is fynne luste,
Die na den Hemel star't,
Dies singht hy in het hart,
Lof aller Vorsten Majesteyt,
Nooyt uyt-geroemt in eewigheyt,
Die my vervult,
En meer en meer verschuldt.

Met over-groot vertrouwen, Gaat fulken Bouw-man bouwen, Of hoeden 't fachte vec, In onbenijde vrce, Syn kommerloofe Rieten-hut, Met leeme wanden onder stut, En ruyld' hy niet, Om Coninklijk gebiet.

Wanneer des morgens bloosen,
De dageraatsche Roosen,
Hy slok ten bedde' uyt styght,
En voor den schepper nyght,
Hy Dorscht en Wann't en Egt en Ploeght,
Hy eet en drinkt en is vernoeght,
Vernoeght alsins,
Veel beter als een Prins.

Geen noodeloos begeeren,
Geen vrek-luft fal hem deeren,
Schoon Godt hem 't aardtsche goet,
Verleende in over-vloet,
Hy steldt daar op noch hart noch zin,
Is veel of luttel syn gewin,
In groot en kleen,
Al even-wel te vreên.

Die na 't bevel des Heeren, Soo gaat hy hem erneeren, Om fich met Vrouwe' en kindt, Of wien hy heeft bezint, Of die benauwt fyn in geween, Te koeft'ren en te kleên, En heeft hy veel, Veel is der armer deel.

Hy feyt, (wanneer hy 't woelen, Het braaken en 't krioelen, Van d'onversaade lien, Of Vrecken komt te sien)
Wat syn deese aarden vaaten broos,
Gansch ydel lek en boodemloos,
En wiens begheert,
Door't meer, noch meer vermeert.

Deefe' arme rijke raepers,
Deefe' rusteloofe schraepers,
Die steets uyt mijnnen gaan,
Syn als de Oceaan,
De welke ontelbaarheyt verdelght,
En duysenden van stroomen swelght,
Wiens holle maagh,
Blyst staedigh even graagh.

Vaart-wel met al u loopen,
Met schat op schat te hoopen,
Met potten Goudt op Goudt,
't Gunt u de rust onthoudt,
Ik houde sachjes mijnen draf,
'k Vernoegh my met mijn Harders staf,
Wie veel om-vaat,
Vaak alles vallen laat.

Geen Keyferlijke rijken, Geen Kroonen fyn te lijken, Noch Ridderlijke fpoedt, By't reyn vernoeght gemoedt, Sijn kleyn gewin gevalt hem groot, Sijn bruynne Rogge' is Witte-broot, 't Gunt hem verzaat, Trots Princelijk gebraadt.

# Vernoegentheyts lof,

HEt reyn vernoeghde Hart gaat alle schat te boven, Pfal. 24:4. Geen Alexanders noch geen Monarchale spoet, Noch niet (in't kort geseyt) van's VVerrelts over-vloet, En is noch by noch veer soo loffelijk te looven, De Slavelijke staat der Vorstelijke Hooven, Onrustelijk beheerscht en vande nijt gevoet, En zijn by dese stant maar moeyte' en arremoet, Vermits, by, die vernoeght, is staagh in vveelde' bedoven, Hy laat de sorgh op Godt, zyn kleyn gewvin is groot, En als een Marsepeyn smaakt hem zyn bruynne Broot, Prov. 17:1. En zynne Hut beschut hem koude sneeuvv en vvinden, De vvelke' hem een Paleys verstrekt of dunkt te zijn, Prov.13:7. En't sarpe scharrebier is hem een Rijnsche wuijn, Prov. 15: VV aar soumen beter staat ter vverrelt cunnen vinden?

Lof Minnaars vanden dagh, we Lievers vanden nacht, De prisser van het licht, de duyst erheyt veracht.

XL'VII.



Les voyagiers de Nuiet sont en danger d'erreur, Contraire l'amateurs du jour & la splendeur.

## XLVII.

to present the second

Lof Minnaars vanden dagh, vve lievers vanden nacht, De prijser van het licht, de duysterheyt veracht.

W At ongelijker paar syn ginder by malkand'ren,
Het gunt den eenen laakt dat looft en pryst den and'ren,
Den Adelaar bemint de lucht en zonne-schyn,
De Mol de duysternis en onder-aardtsch te syn:
Soo ongelijk ist ook met die de veerreldt trouvven,
Of die in tegen-deel haar huys ten Hemel bouvven,
Ghy die des veerrelts doen voor 't Hemelsche bemint,
Zyt blinder als de Mol en slechter als een kint,
Maar ghy die hart en Ziel en rust en lust en leeven,
Op-offert an de geen die 't vvaare licht sal geven,
En die het aardtsch gevvoel uyt uvve harten bant,
Zyt Arendts van gesicht en Reusen in 't verstant.

Les voyagiers de nuiet sont en danger d'erreur, Contraire l'amateurs du jour & la splendeur.

#### 't Seven-en-veertichste

## ZINNEBEELDT

Stemme:

Een Dochter die u Vrindinne was, Of, Schoon Edel bloemken &c.

Soongelijk als lach en truir,
Als 't killend 'ys en 't heete vuir,
Als d' af-gront en 't verheeven,
Of als de nacht en zonne-schijn,
Of als de wijn en 't water syn,
Is't wel, en 't qualijk leeven.

Is't hoovaardye die u queldt? Die meerdert zonde' en mindert geldt, En is vaak onghemak lijk, Of gaat geprangt in't pronkent goedt, Of zijt ghy op de fnof geschoet, De gang valt suer en swak'lijk,

Of wilt ghy Bachus gangen gaan, Daar schacklen soo veel quaalen aen, Te diep om af te peylen. Gesontheyt, geldt, en eer, en tijt, Verstandt en weel geraaktmen quyt, En valt in hondert feylen.

Den dronk berooft des wijsheyts Geeft, Veraart den mensche tot een beest, Maakt kuyssche tot Hoer-eerders, En goede luyden wreedt en fel, En swygers tot onnut gerel, Tot vloekers ende sweerders.

Den dronk voedt alle vuyl bedryf, Als wreeken vechten en gekijf, Als dobb'len ende speelen, Baart-doot-slagh uyt een enkel woordt, Brouwt leugen laster wrok en moordt, En roekent ook tot steelen.

De weelde', en dart'le ledigh-gank, Die locter mennigh tot den drank, En voedet veele plaagen, De weelde' is loot al fchyntse licht, En soet en liess lijk in't gesicht, Noch valtse swaar te draagen,

Als ledigheyt en hoogemoet, Versellen staagh het druyven bloedt, Het eynde moet dan sorgen, Als 't goet is op en 't gelt verpooyt, Verleckertant, verpronkt, vermooyt, Wat raat dan schier of morgen?

Of foo Vrouw Venus u verleyt, Ghy fmoort in haare dartelheyt, Hoe dat u die fal krenken, Wat leet wat letfel quaal of quel, Dat u anstaande' is van dit spel, Dat kanmen licht bedenken.

In't kort, die in des werrelts vreuchdt, Soekt fyn vermaken en geneuchdt, 't Verkeerde fal hy vinden, En derven 't gunt fyn Ziele kieft, Waar deur hy eyndelijk verlieft, Syn Godt, fyn goedt, fyn vrinden. Maar 'tis heel anders met de geen, Die 's Werrelts lust heest af-gesucen, En leest nochtans in lusten, In lusten die syn hoope voen, Gansch buyten twijssel en vermoen, Om ewighlijk te rusten.

Hy leeft in vreuchdt al schijntet niet. Hy vrolijkt midden in't verdriet, Hy is gelijk de Rotsen, Daar windt en golven tegen slaan, En even onbeweeghlijk staan, Hoe seer de baaren trotsen.

Waarom? hy heeft fyn gront geleyt, Op alder eeuwen ewigheyt, Op aller vreuchden vreuchde, Die nummer feyt en altijt meert, Die nummer nummermeer verkeert, Maar altyt blyft in jeuchde,

Op hem en hechter stryt noch nyt, Maar troost sich op een beter tyt, Als-waar de Hemel-reyen, De welke blinken als de Zon, Hem sullen tot des levens bron, Omhelsende gheleyên.

Soo ongelijk als lach en truir, Als 't killend ys en 't blakend vuir, Als d'af-gront by 't verheven, Of als de nacht en zonne-schyn, Of als de wijn en 't water syn, Is't wel en 't qualijk læven.

# 'tVerscheel van wel, of quaelijk te leeven,

SOo hoogh en is de zon van d'afgrondt niet verbeven, Noch s' Hemels vvaarde troon van dit bedroefde dal, Of na des Heeren peyl, veel meer verscheelen sal, Het goede' en het quaad' of 't vvel en't qualijk leeven, Syr. 2 3:23. d Onkuysche is sonder rust, de dronkenschap doet sneeven, Efai, 13: En ydelheyt baart druk, en hooghmoet comt ten val, Prov. 12:8. In't kort al's VV errelts soet verandert sich in gal, Hiob. 15: En knazingh in't gevvis, met schricken ende beeven, 21. Sap. 17:11. Maar by die Gode vreest, leeft vrolijk inde hoop, Roma,122 En eyndight met geneucht zyn Christelyken loop, Acl. 20: En zynne nedrigheyt en komt geen hooghmoet quellen. Prov. 161 Synkuysche soberheyt geeft ruste' in zyn gemoedt, I. Timot. Mits zyn gewweeten hem een vast betrouwven woedt, 5: 22. 2. Cor. 12 Te sien het anschijn Godts, daar't quaade moet ter Hellen. Sap. 5:16.

Wat

## VV at over-last en pyn men't Eed'le zaat an-doet, Of hoemen't minder spaart hoe meerder dattet voedt.

#### XLVIII



Les larmes des martirs, le sang des Innocens, Est la semence dou sont accreu les Croyans.

VVat

#### XLVIII.

VV at over-last en pyn men't eed'le zaat an-doet, Of hoe men't minder spaart hoe meerder dattet voedt.

Her dorschtmen uyttet stro het angenaame Kooren, t Moet uyt syn eygendom of daar 't in is gebooren, En vverdt daar na verplet vermorselt in het endt, De nuttigheyt van dien is jeder-een bekent, Van 't goddelijke volk staat duydelijk geschreeven, Hoe datse sullen syn verdelget en verdreven, Het hooft der Christenen het vvaare-Hemels Broodt, Voor-seyd'et mette mont, betuyghdent metter doodt, Ontellijk syndaar na vervvurreght en verbannen. Gehangen en gebrandt gepynnight en gespannen, En dit verkooren zaat der Martelaaren bloedt, Heeft veele duysenden tot Christenen gevoedt.

> Les larmes des martirs, le sang des Innocens, Est la semence d'ou sont accreu les Croyans.

#### 't Acht-en-veertichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Sei tanta gratiofa.

Men tracht met Lof-basuynen,
Men tracht met Lof-basuynen,
En rijmendt roem haar fame te beglansen,
Wien meest ont-zielt,
Verstrooyt vernielt,
De vyantlijke volken,
Werdt in syn leeven,
Ook na de doodt verheven,
Tot de wolken.

Indienmen acht voor vroomen,
Indienmen gaat de sulk' tot loove singen,
Die 's Menschen-bloedt doen stroomen,
En and ren, maar haar selven niet bedwingen,
Hoe veel te meer,
Behaalen eer,
Die met vergode zinnen,
Haar lusten delven,
En gansch haar aardtsche selven,
Over-winnen.

De sulke grootst van waarden, Syn kleyn in haar, en ook in anders oogen, En werden op der aarden, Gehaat, versimaat, gelastert en beloogen, Of schoon de nyt, Met Sathans stryt,

Haar op het hooghste trotsen, Hoe fwaar hoe lastigh, Noch blyven zy stantvastigh, Als de Rotsen,

Deef kloeke Syonnisten, Syn gansch veraardt van't werreltlijke weesen, Die 's vyants loofe listen, Noch haar vervolgh te vuir noch sweirt en vreesen, Maar lyn gemoedt, Haar goedt en bloedt, Haar waarde lijf en leeven Tot lof en eere, Voor haaren Opper-heere, Te besteeden.

Het woeden der Tirannen, Hier voormaals, en vermochte nooyt in daaden, Dat deese' eerwaarde Mannen, Te rugge van haar kruys-baniere traden, Door sweirt noch lyn, Noch brandt noch pyn, Noch smeken ofte vleyen, Noch hevigh schelden, En lieten deese helden, Haar verleyen.

Vaet klaarder myn verklaaren, Ik spreeke van de Christelijke Krygers, De trouwe Martelaaren, (Wel eer verdrukt door Goddeloose Tygers,) Die al te faam. Oms Heeren Naam, Haar Vrouwen, kind'ren haaven, En daar beneven, Ii 3

Het soet gewenschte leeven, Over-gaeven.

De bloedighe ghebooden,
Van Oostenrijk, door Romen in-gegeven,
En't strenge Ketter-dooden,
Door Spaansche Raat in Neder-landt bedreven,
Hoe fel hoe boos,
Hoe Duyvels loos,
't Gingh alles buyten gissen,
Hoe strengher wetten,
Hoe minder sich ontzetten,
De ghewissen.

Wijk alle werrelts Faemen,
Wijk yd le roem, hoe Keyserlijk verheven,
Voor deese welkers Naemen,
Van Gode syn in 'slevens boek geschreeven,
Die haar bereyt,
Een Heerlijkheyt,
Daar by al d Aartsche Rijken,
Hoe groot van waarde,
Maar vnyle drek en Aarde,
Syn te lijken.

O gheestelijke strijders,
U loon werdt groot meer alsmen kan begrijpen,
O Christelijke lijders;
Hoe meer ghy lijdt hoe meer u Vruchten rijpen,
Duld't, als voor-heen,
U Broeders deên,
Die met der Eng Ien zangen,
Voor al haar karmen,
In 'sHeeren suyv're Armen.
Syn ontsanghen,

# Roem der Martelaaren,

Melden boven roem! o hooge Hemel-lieden, 2. Corint. 10:3. Die onder 't Altaar rust in blinkende gewvaat, En roept en bid om vvraak, de vvreeker van het quaat, Apo,6: 10: Die niemandt nooyt en kost, noch can, noch sal onswheden, Sap. 16:15: O! Helde vvien nooyt sveirt noch bast noch braen noch ziede, Mat. 24: En deede vvijken van u an-genomen staat, 13. Luc.8: 11. Noch groeyde meer en meer, u Christelijke zaat, Hoe seer men't selve socht of pooghden uyt te wieden, Mat. 13: 23. Gelyk een graantjen teelt, heeft jeder druppel bloedt, Van deese Christenen, veel Christenen gevoedt, Die onder Babels kruys ontlooken als de bloemen, O stryders in't gemoedt! seer groot vvert uvven loon, I. Timot. 6:12. En schrikt niet voor de geen die hier het lichaam doon, Math, 10 Maar vreest alleene die de Zielen can verdoemen. 28.

Die hier de rekeningh van 'svverrelts loop besiet, Vindt voor een once vreucht een halles pondt verdriet.

XLIX,



La vie d'homme n'est vien plus quin traiét de houle, Qui en sa roi de cours de puis en moins s'escoule.

Die

#### XLIX.

Die hier de rekeningh van 's vverrelts loop besset, Vindt voor een once vreucht een halles pondt verdriet.

En Kloot soo uytter handt of uytter vuyst geschooten, 't Beurt zelden ofte sal sich hier of daar aen stooten, 't Gunt min of meer of heel syn snellen voort-gank stuyt, Ook geen soo essen baan of loopt ten lesten uyt: Niet anders is de gang van 't menschelijke leeven. In 't bloeyen gauvv en slokx om vluchtich voort te streeven, Dit neemt allengs allengs en sachtjes vveder af, En sonder tegen-spoet en raakt hy niet in 't Graf, Ik segge, ja niet een, niet eender die vvy vveeten, Die sonder ramp of leet het leeven hee st gesleeten, Dies ghy die Gode liest laat loopen slechs de Kloot, Ghy sult gevvinnen 't spel en leeven na de doot.

La vie d'homme n'est rien plus qu'un traict de boule, Qui en sa roide cours de puis en moins s'escoule.

# 't Negen-en-veertichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Wanneer ik slaap.

#### Lente,

DE frisse Lent begroent door suir en soet;
Soo werdt het kindt in schrey en lach gevoedt,
Nu groeyen boom en bast,
Het kindt dat wast,
Dartelende springht, 't vlugh gedierte singht,
Al huppelende heen en weeder,
En't kindt uyt lust ook op en needer.

De filv're douw begroet de morgenftondt, De knoppen staan met bloeysems inde Mondt, De jeuchdt werdt wenschelijk, En menschelijk, Maar of min of meer, 't stuire suire weer, Dat schendt de groene Lent ten deele, Het zy dan luttel ofte veele.

Nu hebben wy den alder-soetsten tyt, Het bloeysel doet dat elk syn Gaayken vryt, Des Iongelinghs gemoedt, Nu rijp van bloedt, Getrocken totte min, neyget hart en sin, Om sich ook lieffelijk te paaren, De sorgh begint sich te vergaaren.

#### Somer,

"Geboomte" is nu beswangert vande vrucht, Daar is geteelt met lusten en genucht, De rijpheyt vande draght, Die werdt verwacht, '1 Zy dan goedt of quaadt, 't hangt an Gods genaad', '1 Hanght aen Gods genaade' en krachten, Van lief staat dikwijls leet te wachten.

De zon op 't heest wijkt vande Noorder-kreest, En wederom na 't zoele zuyden streest, De mensch in volle standt, Is slokx ter handt, Schoon de tyt ontvliedt, ten verswakt hem niet, Tot noch en heest hem niets begeeven, Maar is op 't beste van syn leeven.

Augustus werdt gekroont door synnen ooghst, De mensch is nu geklommen op het hooghst, Allengs vermindert hem, Syn kracht en klem, Teelingh van syn min, meerdert syn gesin, Die rondtsom heen syn disch vergrooten. Indien hy vruchten heeft genooten.

# Herfst,

Gelijk gedeylt fyn even dagh en nacht, De mensch is nu ter halver eeuw gebracht, Niet sonder leet of ramp, Of moeyte' of schamp, Maar gequel of quyn, siekte zucht of pijn, Moet de mensche weder-vaaren, In synne standt en loop van jaaren.

Verscheyden druys verscheyden aart van wyn, Werdt nu geparst, verjuys en ook asyn, De mensch heeft soet en suir, Vreuchd' en getruir, En 't is beyde goedt, voor die 't wel bevroedt, Het leet verstrekt ons vaak tot leere, De deught verheucht sich inden Heere.

Sie Bergh, en Bosch, wiens soore vaale blaen, Wel eer met douw, syn nu met rijp belaen, Des menschen gangh verslaeuwt, syn hair begraauwt, d'Een tot eeren-standt, d'Ander tot een schandt, Den wysen staat de grijsheyt Heerlijk, Den sot, in tegendeel, oneerlijk.

#### VVinter.

't Is alles dor door hagel windt en sne, Den ouderdom brenght veel gebreeken me, 't Zy treckingh int 't gewricht, Of swaare Gicht, Ofte Flerecyn, wat het dan mach syn, In 't kort, de tyt is nu gebooren, Om sich met krucken t'onderschooren.

Te suir valt ons het soete nieuwe jaar, Hier zit een kindt, en is een Beste-vaar, Heel reddeloos en mank, Te traagh van gank, Uyt-geteert en laf, krom gebokt na 't Graf, Duyster syn hem nu de daagen, Gelijk bewolkte winter-vlaagen.

De strenge tyt ons metter tyt begeeft, De mensch ontmenscht, en is nu af-geleeft, Nu is ont-zielt en doot, Den aarden-Kloot, Goedt sal hy ontsaen heeft hy goedt gedaan, Goedt sal hy ontsaen en-erven, Geen leeven gaat voor 't zaligh sterven,

Van duysent en gebeurtet naulijks een, Die't leeven hout soo langh van Godt te leen, Dies prent in u gedacht, En stadigh acht, Dat ghy niet en zyt, vande doodt bevryt, Niet bevryt zyt eene stonde, Op dat ghy niet en smoort in zonde.

# Des Menschen leeven,

W Anneermen over-vveeght de standt van onse leeven, Gen.47:9. Men vint een once vreucht voor ponde van verdriet, Syr 40:200 Of 't zy dan, hoe het zy, men heeft zyn vville niet, Al vvaar schoon eender al des vverrelts goedt gegeeven, Math. 16: En op de hooghste trap des Vorstendoms verheven, En hadde boven al het opperste ghebiedt, Soo vvaar hy voor, als na, en vvanket als een riet, Hiob. 8:9. En is en blyft een mensch, daar quellingen an-cleeven, Syr. 10; 11. 't Gaat nimmermeer na vvensch, hoe Heerlijk en begaaft, Oneven is het staagh en nummer net geschaaft, I'V anneermen vvaant de Noot te hebben over-vvonnen, Is vaak de kommer't naast, door leet en ongeneucht, Maar die den Heere vreest, leeft deur de hoope' in vreucht, Syr. 1: 12. Al waar by van verdriet belegert en beronnen. Syr. 34:16.

K.k 3

Voor

# Voor die sich staagh tot Godt begeeven, Baardt hier de Doodt het eevvigh leeven.

L



O Mort heureuxe Mort pour qui en Dieu se fie, Car la seconde Mort n'ataquera sa vie.

Voor

Voor die sich staagh tot Godt begeeven, Baardt hier de Doodt het eewvigh leeven.

Het is een out gebruyk in Deventer de Stede, En by den Yssel-stroom meer ander plaatzen mede, Dat, vvaar in eenigh huys een doode' is of een lijk, Wert uyt-gehangen een lanteirne tot een blyk, Ik segge sonder keers of eenigh licht van binnen, Wat sulkx beduyden vvil can jeder haast verzinnen, Verhuyst is 's levens licht vertrocken is de Ziel, Gansch ydel is de Romp van 't gunt hem onderhiel, Dan is het al bejaaght geloopen en geronnen, Dan ist behouden-reys is maar de Ziel gevvonnen, Wat vvilmen meerder doch als't daegelijkse Broodt, VVat ist hier doch op't lest? het eynt dat is de doot.

O Mort heureuxe Mort pour qui en Dieu se fie, Car la seconde Mort n'at aquera sa vie.



### 't Vijstichste

## ZINNE-BEELDT.

Stemme:

Di moy di moy birene &c.

Doyt is beleeft noch nummermeer bedacht, Een aardtiche vreucht die vier-en-twintich uiren, Vervolgens bleef, in stant en volle kracht, Of onverswakt soo kleynen tyt kost duiren.

Wanneer op't hooghst gevloeyt is volle vreucht, Sal die eer-langh gelijk een obbe daalen, En dikwijls staat ellende' en ongeneucht, Recht voor de deur der weelderige zaalen.

Wendt om het oogh, aenschouwt ons aardtsch Tonneel, En over-weeght ons doen en weder-vaaren, Soo sult ghy sien het rechte tegen-deel, Voor korte vreught, een lange ramp van jaaren,

Nooyt hadde' of heeft noch niemant hebben fal, Volcomen wensch, hoe hoogh verheven menschen, Ist heden jet, 't is margen niet met al, Staagh schorter wat, staagh valter jet te wenschen,

Hoe schielijk werdt het vrolijke gemoedt, Besiekt, bezucht, bezwangert vol van pynen, Hoe vaak verwenscht een rijkaart al syn goedt, Om vry te syn van syn lang-duirich quynen. Ons leeven draayt gelijk een rollendt Rat, Dan eens om hoogh, en flok weer na beneden Nu quaat, dan goedt, nu fris, dan af-gemat, En meest met kommer wy ten Grave treeden.

Dit leert de tyt dit wyst d'ervarentheyt, En schoon wy 't sien met Kristalynen oogen, Men achtet niet voor dat men 't self beschreyt, Dan werdt de zaak te laat vaak over-woogen.

Wat was 't, wat is 't, ey seg wat sal het syn? Als 't al gedraaft geslaaft is en geloopen, Niet anders (laas) als ydelheyt en pyn, Daar niemant can een uire tyts om koopen.

Hoe mennigh valt syn wyde Schuir te kleen. En waant hy wil die dubb'len en vergrooten, En rusten dan, en weesen wel te vrêen, Wiens sotte Ziel daar buyten werdt geslooten:

Maar zaligh is de licht-vernoeghde mensch, Die matigh soekt sich eerlijk te geneeren, En stadigh tracht met Hart met Ziel en wensch, Na't goedt dat roest noch mot en can verteeren,

Wie niet en acht op't werrelsche geraas, En troost en sorgh op Christum heest gelaaden, Die leest al is hy schoon der wormen aas, Geen twede doodt en sal de sulke schaden.

De

# De Doodt is 't endt,

Eccl. 1:2. ONs doen is ydelbeyt en rusteloos ons leeven,
Gen. 3:16. Begonnen in gevveen geendight in verdriet,
Pfil. 102: Een schaduvve' en een schijn een opgepronkte niet,
Pfil. 102: In duysterheyt ontsaan door duysterheyt verdreven,
Pfil. 103: VV at zyn vvy? maar een bloem, een kleynen tijt verhev?,
verl. 8: Pfal. 39: 6. Een rechte tydeloos en vvankel als een riet,
Het gunt men sonder windt by-na bewveegen siet,
Appc. 10.6. Die na d'onsek're tyt geen tyt en vverdt gegeeven,
Luc. 11: 9. Als die ten Hemel slaan haar Harte Ziel en zin,
Mith 6: Die vvoek'ren door de tyt een evvigk-tyts gevvin,
1. Petr. En sullen na de tyt, een vaste tyt beerven,
De.t. 10: O gby almogentheyt! die inden Hemel zyt,
Sap. 12:11. Geef dat vvy heylichlijk besteden onse tyt,
Phil. 1:21. En mogen dagh op dagh bereyt zyn om te sterven.

FINIS.

## IAN VANDER VEENS

# OVER-Z E E S C H E

BRUYLOFS-Z A N G E N

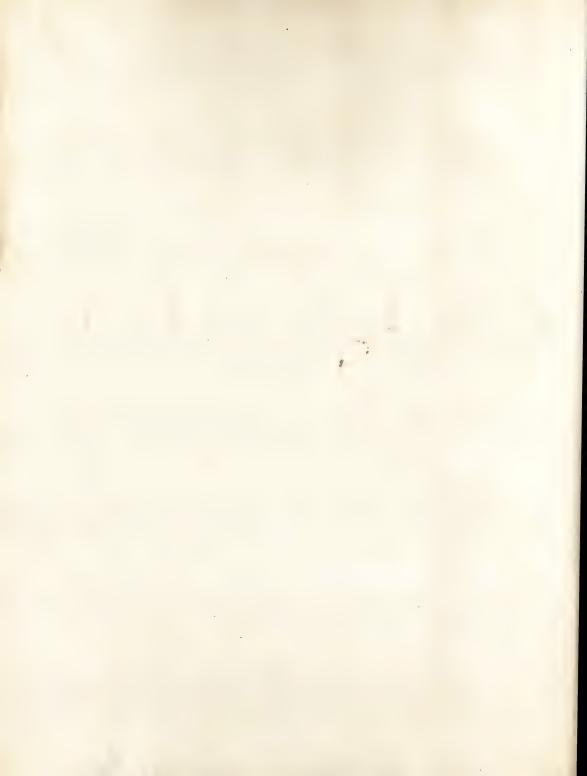

# Rijm-lievers.



Er-waarde Vrinden ik bekent Van kleynne vrucht myn Zang te wefen, En dat vry nutter waar gelesen, Het Oude en't Nieuwe Isstament.

De beste Fruyten wertme wars, Verand ringh kan de Mensch bekoren, Hoe vaak wort wel een Knol gekoren Voor d'angename schoone Kars.

Voor't Clavrigh of t gebloemde Landt, Voor schaduw-bosschen vol Rivieren, Vervult met zang der vlugge dieren, Verkiestme vaak een dorre Strandt.

De loop of aardt sche wandeling Is ongestadigh, wispeltuirigh. Ook niets en isser soo geduirigh Als werrelt sche verandering.

> Dies sal maer een geringe Tijt, Het nieuwe van myn oude saken De Ieught, of wie het is, vermaken, Of spyten die. die my benijt.

Tot dat een ander op de baan Brenght nieuwe ongehoorde kuiren, Soo lange (segh ik) sal dit duiren, En daar me isset dan gedaan:

't Kon wesen dattet by-geval, Somtifts wel mocht te voorschijn komen, Gelijk noch somtifts wert genomen In handeu't over Cost lijk Mal.

I.1 3

Geen kostelijker Mals-bestraf En was ooyt wijst lijker geboren, 't Heeft wel geen Roem, maar heugh verloren, Waarom? het nieuw dat isser af.

Dit niet alleen maar mennight van Vergode verzen der Poëten, Zijn door verand ring schier vergeten, Hoe veel te eer de mijnne dan.

Of toogh-bevluysde Adams zaadt, (t Gunt Clater-goudt keurt voor Ducaten, Of dubbel blik voor Silver-platen,) Most kommen mijn gezangh te baat.

't En is maar ydelheyt en pijn Het meeste datter is geschreven, Dies isser weynnigh an bedreven, Schoon datmen nooyt en las het mijn.

Dan't is soo't is, geen geyle praat En sal in dit de Ieught ontstichten, Ik wenschte liever myn gedichten Daar's morgens blooft de Dageraat.

Seyt yemant't heeft niet veel om't lijf, Laat dat vry half gelogen wesen, Want't strekt de leught tot leeren lesen. En't ledigh volk voor tijt-verdrijf.

De Splinter-kijker als hy plagh, Is rusteloos van nau te micken, Hy sou tot swijmens-toe verschricken, Indien hy inde Spiegel sagh.

Missichien sal ook een schijt-fernis Het soete jok met Gal bestry ken, En dit of dat op schimp gelijken, 't Gunt nummermeer gedacht en is. Het jocken, boerten heeft sijn tijt, Den dans en past niet by den dooden, Het schreyen by geen Feest-genooden, Noch 't lachen daarmen billik krijt.

'k Heb na de maat fa-sol ghespeelt, En na het uir-werk vande luyden, Het Moes bereyt van sulke Cruyden, Daar't droeve hart wordt me geheelt.

Indien't de Nijt voor zotheyt acht, En seyt wat mach de Man beginnen, Wat heeft den Broeder in zyn zinnen, Ik kent,'k hebruym myn volle vracht.

Hier op soo dient dit kort bescheyt, 't Is wis heyt, sotheyt welte plegen, Op tijt en maat na't komt gelegen, En andersins ist malligheyt.

Doch vyandts mondt het rechte misduyt, 't En waar de schaamt hem dede swigen, Of vrees van schande of schate krijgen Door sijn teredenloos besluyt.

Dies of hy schiet, of schimpt, of lacht, Of raast, of blaast, of vuir of vlam spout, Of sich of stuir, of suir, of gram hout, Daar wert gansch weynigh op geacht.

Want al wat Momi tonge slookt, Moet als een Clap-bus haast verswinden: Mijn kleyn Gericht is voor de Vrinden, En Vrinden kost is haast gekookt.

Stuer Recht.

# Wetet Leser,



At Vrinden Gunst ende Bede my bekoorden, om yets van mynne Rymerijen op te soeken, by malkanderen te voegen, ende die t'samentot een Boecken door den Druk gemeyn te maken, 't isongeiren bewillight, vermits onse Eeuw schrander, de Nyt groot, ende des berispens oneyndelijk is, achtende mynne Veder te log, om

d'Appolsche verstanden door yets seldsams te verheughen, dan vertrouwe haar beleestde aardt, ende leerlijke redelijkheydt, (welker ghewoon is, sulke oft diergelijke Poësie, boven de waarde te achten, ende des selfs mis-slagen, met Liesdes kleedt te decken) dit mijn weynnigh ende gheringe werk sal nemen in haar gunstige bescherminghe. Vaart wel.

#### TROUW-DICHT,

# Ter eeren den Eervvaardighen ende Hoogh geleerden

# PIETERLESPER

Der beyden Rechten Doctoir,

Ende d'Eerbare Deught-rijke Ionge Dochter

Juff. ANNA van WESICKE.

Vereenicht met den H. Bandt des Houwelijex bijnen der Stadt Deventer den 1. December 1622.

#### VOOR-REDEN.

Oen vriendelijke Cunst van ouwe soete kennis.

My lokten tot de rijm, waar drommel of mijn pen is
Was 't preut'len binnens monts, na dat ik heb ghesocht,
Vond icker drie of vier, maar gheen van allen docht,
Ik sey wat spul is dit niet een van al te dooghen,
Met proesd' ik pen voor pen, en smeetse datse vlooghen,
Ik namse weder op, de best' was slim en grof,

Door dese brabbelingh vergatik al het stof,
Dat ik tot sticht en dicht te vooren had begreepen,
Dies raakte ik diep in dut en schreef al kleyne streepen,
De handt lach onder 't hooft, den elbooch op de knie,
Ik had mijn sinnen al behalven twee of drie,
Die waren op de loop, en maakten 't spul te grabbel,
Mijn onbestuerde handt schreef niet dan kribbe krabbel.
Had 'yemandt my beloert die had' sich slap ghelacht,
't Was seecker voor my niet daar ik om sat en dacht,
Maar denkt niet dat ik wil myn santasy vertrecken.
Het wit gedoekte volk dat soude met my gecken,

Mm

Ik kense al te wel al storf ik van verdriet

- Men seyde evenwel tot my dat schaad' u niet,
Dat schaad'u niet een hair, dat wert u toe ghesonden
Van onsen lieven Heer voor al u pekel zonden.

# Zegen vvensch tot de nieuvv gehouvvde.

El Musa wat is dit, wat hebt ghy voor-genomen, Wat hebt ghy in u sin te temen van mijn dromen. Te temen van mijn dut en wonderlijk fatsoen, Wat heeft een ander met dees voddery te doen, Maar wilt na uwen aardt met foet gheseyde reden, Met soete koosery tot deese Liefjes treden, Tot deele legh ik die nu heden deelen dagh Gestrikt syn metteknoop, die niemandt breken mach, Die niemandt dan de doodt, en't geyl onkuyssche minnen, Kan ryten van malkaar, wat taal sal ik beginnen, Wat luk, wat heyl, wat vreucht, wat zegen-rijke spoet, Sal ik dit lieve Paar doch wenschen voor een groet? Och! gingh het na mijn wensch, den Hemel en de Aarde Die schonken haar een gift van ongemeene waarde, Van ongemeene schat, wan onghemeen cieraat, Een gift, die alle gift van gaaf te boven gaat, Dat is, ghestade vreucht, en vrede hier beneden, Soo lange sy 't gebouw van 's werrelts rondt betreden, O! Heerscher groot van macht, laat dit alsoo geschien, Jalanger, tot fy haar kints kind ren moghen fien, En wyders, als de Doodt haar 't leven komt op-eyssen, En haar volsponnen draat sal snoeyen met de seyssen, Die niemant niet en mijt, die niemant en verschoont, Datly hier namaals dan, in eenwichevt ghekroont Met ongehoorde vreucht, ghestadich moghen wefen, Mijn wenschen is nu uyt, geen grooter wensch als desen, Vaart wel ghy lieve twee, vaart wel gemaakte een, Vaart wel ghetrooste paar, ik wil gaan treden heen, Ik wil gaan treden by de soete harte diefjes, En vragen na de staat van heure soete liefjes.

### Praatjes voor de vaak, tot de gbenoode Ieught.

Oe'n avont jonge-luy, wat maaktmen hier al goets, O Vrysters sonder moet, & Vryers koele bloets, Hoe stil, hoe statigh speult een yeder een hier stommetje, Nu droogers tast hem an, en drinkt eensop een sommetje, Gansch muysen doen ik eens eertydts te vryen plach, Dat heucht mijn noch foo wel als huyden defen dach, Hoe roesemoesden ik, hoe kreukten ik de kraachjes, De soentjes die ik stal, die smaakten my soo graachjes, Als edik op fala, ik greepfe by de kop, Men kreet, men peep, men floech, men gaf my kneukel-fop, Doch al uyt vriend'lijkheyt, en amoureuse trekjes, Dussent my onse Bruyt tot u mijn soete bekjes, Op dat ik van mijn jeucht yetwes verhalen souw, Op datmen buyten floot de gryfe grauwe rouw, De gryse grauwe sorgh die can den dans bederven, Laat ons nu vrolijk zyn en steenen als wy sterven, Verheught in deught te saam, verheught in deught verblyt. t Is wijsheyt alsmen pleeght de sotheyt op sijn tyt, De sotheyt op syn tydt met maat wert wel genoomen, la beter oft men sprak van losephs wyse droomen, Of van syn vroom gemeet of wat hem vvedervoer, Sie ginder dunkt my sit noch Iosephs rechte broer, Is dat een Kamper Knecht? die statelijke troontje, Hoe heet hy? Ofevvolt, feg fijn mans Seun vvaar vvoonje? Och Heer hy is beschaamt, myn soetert vveest te vreen, Ghy kryght de Vryster vvel, of moog'lijk tvvee voor een, En of het soo geviel dat ghyse niet kost crygen, Soo hout een heusche mont, het staat soo vvel te svygen, Het staat soo vvel dat een, 't zy Vryer ofte Man, Besnoer syn tong van't geen hy niet bevrysen can, Is hem vvat goets gebeurt, voor al syn Venus janken. Soo ist wel meerals reen, daar hart lijk voor te danken,

Ik sweegh gelijk een Muys, mocht ik eens op die voer, Een schellem die het seyt, een lans-knecht die het doet, Een lans-knecht ist die streeft voor d'eere vande Vrouwen, Voor d'eere van 't geslacht, dat wy soo graach anschouwen, Dat mennich Potentaat doet dalen van syntrap, Dat mennich Geest'lijk Heer uyt trecken doet de kap; Dat mennich Geest'lijk Heer doet weyffelen en veynsen, Doet tegen syn gewis, doet tegen syn gepeynsen, Wiensuyterlijke schyn bedrieght de teere Vrouw, d'Onkuys heyt dringt den boeftot trouweloose trouw', Hy bluft fyn geyle luft, verfadicht vande minne, Den Fielt verlaat syn lief, gaat weer ter Klooster inne, Gaatweer van daar hy quam, of daar hy is gewiecht, En soo hy waant syn smet wort suyver door een biecht, O snoode huychelaars, het geeft mijn waarlijk wonder, Dat Godt u niet en straft met blixem ende donder. Met blixem en griecx vyer, of d'alder slimste straf, Die hy oyt bosewicht, of Duyvels kind ren gaf, Een veder sie hem voor de wacht is u bevoolen, En flaat foo licht niet aan die vreemt hier komen doolen. Ik laak de vreemde niet van deuchdelijken staat Maar boevery vermomt sich best in reyn gewaat, Vaak mist onsckerheyt, daar is niet op te bouwen, 't Is best dat wy ons hier by onse nabuers houwen, 1k hoop dat ik de Jeught hier in ten besten ra, Waar myn fatsoentjen hier, die sou antwoorden ja, Want fy is ja gewent te seggen op veel vragen, Maar tzyn al jaatjes laas, die my niet en behagen, Ja ja antwoortse staach als ik haar trouw lijk meen, En sulken dubbel ja, dat is soo veel als neen. Ey sie hoe lacht de Bruyt, noch kanse dat niet laaten, Sy heeft my vaak gemoet op stegen en op straaten, Hoe statigh datse gingh, hoe stemmich datse sagh, Haar groeten was tot my gestadigh met een lagh. Nu't is daar van genoegh, den tydt die is verloopen, Ik wil u allegaar gaan wenschen gelt met hoopen,

En 'tvrye Vrouwve volk, vam Vryers soo veel keurs,
Als ik my selven wensch Ducaten in myn beurs,
En vvensch ook soo veel vreught de Vryers in haar vryen,
Als my de soentjes van mijn Liefste doen verblyen.
Nu vrienden goeden nacht,, eu kust eens alst u lust,
En drink somwijl eens toe, ilk wandel na de rust,
Ik vvil na bed lehem, en my alleen vervvarmen,
En nemen by gebrek het kussen in myn armen.
Myn rymen neemt int goe, al is de stijl vvat dom,
Ten minsten een van al, die lachter noch vvel om.

Per D. nichel op request gepromoveert inden slip-stegel, alder naast de Pot met rijsenbry, tegen over den blauwen steen.

Mm3

#### REY

### Van d'Over-Ysselsche Ionck-vrouvven,

Tot lofvande BRUYDT.

Op de stem: Si tanto gratioso.

A Nna cieraat der Maaghden
Van u deughtry ke Faam de Nimphen singen,,
We-sick, die oyt mishaaghden
V gaven, schoon van ongemeene dingen,
Dies uwen roem,
O suyver bloem,
Reykt wijder dan de wolken,
Die hier beneden
Wert lof lyk aangebeden,
Vande Volken.
De Maaghden truirigh rouwen,
Om dat ghy wilt haar soete gildt verlaten,
En wederom de Vrouwen,
Verheugen sich in blyschap boven maten,

Om dat sy weet Der Maeghden eer In haren staat verkrijgen, Dies sy u groeten Eerbiedighlijk ontmoeten

Ende nijgen.

Doen kintsheyt vloot de jaren,
Die u vernuft soo wijsselik in-hulden,
Vervreuchden haar de scharen,
Sionde de zeeden die u le en vergulden,
En blyde gheest,
Die ghy beweest,
Daar vreughde plach te wesen,
En by den droeven
Soo stijlde na't behoeven,

Gansch u wesen. De zeegenryke stralen Die u den Hemel gaf soo uytgelesen.

Die liet ghy weder dalen,

In d'arme schoot der weduwen en weesen,

Een spiegel voor Den Vrecken Door, Oft gierige baat-soekers. Die niet en denken

Dieniet en denken

Dat nutter dees geschenken

Syn als woekers,

Eeuwigh, Amen.

Hier uyt is licht te merken,
Dewijl ghy weet het onderscheyt der dingen,
Wat vrucht van goede werken,
Ghy inden Echt behoort en moet volbringen,
Hierom soo doet
Nau ghemoet,
Gelijk wy al te samen
V toe betrouwen
Voor al op Godt wilt bouwen

#### FEEST-DICHT,

### Tot Eer vanden Eersamen ende vromen Iongb-man

# WALEWYN vander VEEN

Ende d'Eerbare Deught-rijke Jonge-Dochter

### IANNEKEN ABRAMS van DALEN

BRUYDT.

Vereinight met den Bandt des Houwelijex den 28. September, Anno 1625. In Amsterdam.

E plicht heeft met de tydt heel wonderlijk gestreden,
De tydt en liet niet toe, daar ik was om ghebeden:
Nochtans't verschult gemoet, in spyt van stond' of tydt,
Dat bleef noch eenighsins verwinner van den strijdt.

Maar als ik overdocht de Eeuwe van ons leven,
Bevond' ik dat van d'Echt foo vele was geschreven,
Gesongen en gedicht, gebrabbelt en gebrodt,
Soo datter nu niet meer was eenigh over-schot.
Dies't oude Deuntjen sal dees Bruysofts-Feest verryken,

't Welk ik gelijk als volcht) een-stemmich wil gelijken By't koele vlugh Gediert, wiens Ey een ander broedt, En wordt van min als hy forghvuldich op gevoedt,

DEn Nederduytschen Kreyts vervult met Batavieren, Getroetelt van de Zee, gelaaft door veel Rivieren: Maranes meeste trots, en Romaes hooghste spyt: America een Roe, en Asia een stryt: Den dwangh van Africa: Tucht-meester van de Mooren: Europaas grootste roem, de schans van duytverkoren,

Waar

t Is quant Van

oude dingen al-

tydt wat nieus

re maken.

Koek-Koek.

Waar in dat fich onthoudt een Vogel, wiens gefank Hout altydt eene thoon, houdt altydt eene klank: Als't Amsteldamsche Kindt geneygt wert om te snoepen, Soo fal het licht den naam van dit Gedierte roepen. Dewijl het oud en't selfd my stadich weder-vaart, Wert schier myn Rymery van dese Vogels aart: Doch't Christelijk gemoedt en laat sich niet verdrieten, Gestadigh't Hemelsch nut erkauwende genieten. Een Christelijk gemoet verveelde novt Gods woort, Schoon dat het dagelijks daar van ontelbaar hoort, Wiens onversadich oor niet beters kan vermaken, Als Goddelijke raadt tot bidden ende waken, Tot reyne wandelingh, tot kuyssche suyverheyt, Tot temmingh van de lust, en vleyssche dartelheyt. Hy die den gantschen raadt des Heeren heeft verkondicht, Die wijst ons duydelijk, hoe groffelijk dat sondicht, Wie in de geyle gloet fyn onbefuyfde luft Geeft los den vollen toom, en die soo heylloos bluft. Wie sich van desen brandt niet wel en kan onthouwen, Die raat hy tot den Echt, die raat hy tot het trouwen, Die raat hy tot een staat daar twee maar worden een. Een staat daar dese Twee als nu zyn in-getreen, Een staat die nergens toe den Mensch en is gegeven, Als menschelijk heel kuysch met een alleen te leven: Des wort haar voor gestelt, wie in den Echt vergaart, Gebruyk u Trouw, als oft ghy niet getrouwt en waart. Dies laat het Echtes Bedd' soo treffelijk niet wesen, Dat u het Aartsch' weer-hout u Godt u Heer te vresen, Wiens helder vlammigh oogh door Hert en Nieren siet. In alles wat ghy doet vergeet u Schepper niet, Vergeet u Heylant niet, den Gever aller dingen, Door weelderich gebruyk van wellust, singen, springen, Of praat en boertery, door jok met u Vriendin, Gelijk dat veel gebeurt in nieu gebonden Min. Gewoonte maacket Eelt, en ongewoonte Blaren:

Doch vaste liefde bluit geen tydt noch gryse Hairen.

Da

Dat gun d'Almogentheyt, met u alsoo mach zyn,
Tot dat u Hair gebleykt zy als een Harmelijn,
Oft alsoo langen tydt als Godt u gun het leven,
Wiens zegen u verrijk, zyn vree zy u ghegeven.
De Vrucht van u versaam moet zyn gebenedijt.
Hier mee vaart beyde wel, 'k en heb niet langer tijt.

Stuer Recht.

J. VANDER VEEN.

# Rey van d'Amstelsche Maaghden.

Op de stemme: Malhenreux Jour, &c.

OHANN A suyv re Maaght,
Hoe komt dat u nushaaght
In onsen staat te blyven?
Hoe komt het myn Vriendin,
Is dan u hert en sin
Te treen in 't Iok der Wyvon?

# Rey van de longh-mans.

Na de stem :

De pyn van Thyrsis is verdwenen, &c.

W Ie kan de Maaghdom bet besteden, Als die, die beter daar voor kiest? Wie kuyschlijk trouwt, 't bestaat op reden, De Maaghdom nummermeer verliest, Los, O Echt, les meu Getroude, Los reyne Lies d', los nieu Gekoude.

Maaghden.

Wy Maaghden gheven eer, Dees Iwee, die in den Heer Soo deughdfaem zijn gebonden, Soo minnelijk verpandt, Een Sallef en Verbandt Tot hare soete wonden.

Iongh-mans.

O soet gebind, wiens sachte banden Beteughelen de brose lust, Betemmen sond, betuchten schanden, d Anvechters van der vromen rust: Lof, O Echt, lof nieu Getroude, Lof reyne Liefd, lof nieu Gehoude.

Maaghden.

Ghy soet gheboeyde Twee, Godts zeghen, heyl en vree, Door-adert vol ghenaden, V beyder Zielen voedt, En harnast u gemoedt Teghen het spits der quaden.

Iongh-mans.

Nadien den tijt gebiedt te scheyden, Soo wenschen wy u beyde t saam. Dat Godes Gheest u wil gheleyden: Hier mee vaart wel in 's Heeren Naam, Lof, O Echt, lof nieu Getroude, Lof reyne Liesd' lof nieu Gehoude.

Maaghden.

Wat een Godtvreesend MenschBegeeren kan na wensch,
Dat selve wy u wenschen,
Dies seg gen wy voor 't slot,
Genade jon u Godt,
En vrede hier de Menschens

Stuer Recht.

### Feeft-dicht,

Tot eer van den Eerentsesten ende Hoghgheleerden Iongh-man

# WINOLT van CAMPEN.

ENDE

d'Eerbare Deughd-lievende Ionge-Dochter

Just. GEERTRUYT van APELDOREN.

Vereenicht binnen Deventer met den H. Bandt des Houwelijke den 25. Iunius, Anno 1626.



Werdt lichtelijk belet
Door kleyne heuselingen,
Van tydelijke dingen,
Maar t licht verzaat gemoet

En laat om gelt noch goet De weldaat te beloonen, Of dankbaar fich te toonen.

Ik stryde met de tydt,
Die schijnt dat my benijt,
En soekt met groot verhind'ren
Mijn voorneem te vermind'ren,
Maar neen, geen heerschappy
En krijght die over my,
Al wouse my vergulden,
Ik wil na macht verschulden
De deught an my ghedaan.
Dies vangh ik blinden aan
Te slaan op dove snaren
Den Lof van twee die paren.

Nn 2

I let dat ik wil mijn pen verslyten als ik plach Om Venus met haer Kint te brengen voor den dach, Neen neen al lang genoech het dartel pat getreden, Allang genoech Gerijmt met ongerijmde reden, En in het Heydendom, gehaspelt met de Go'on, Als weteloos van God en sijn geboren Soon, Of wel een hoger geeft van Hemelrijke gaven Het Christelyk gemoet als ik, salbeter laven, En stylen het verstant en wysen op de baan Hoe wy hier van bene en na boven moeten gaan, Of wel den soeten toon, of wel de schoone luyst ren Van Jacobs reyn Gedicht mijn Dichten fal verduyst'ren, Niet regenstaande moet door over groote plicht Van veer wat volgen va het Deventersche licht, Wiens ongemeene Glans en Over-gulde stralen Gelyck een Zuyder Son schijnt over onse palen, Of als de volle Maan met filverich gelaat, De lovers van haar tent in pracht te boven gaat, De weirrelt om end om haar wesen komt vertoonen Van 't koude Noorder-gat tot daar de Swarten woonen, &c.

Waar heen mijn Musa doch? wat ist dat ghy bedrijst?
Dat ghy van anders wat als vande Bruylost schrijst,
Wilt ghy nu buyten tijts daar tijt van doen is prysen?
Wiens gaaf geen kleyne tijdt van doen heeft an te wysen,
Doch machmen kort en goet besluyten in het Ent,

Onnodich't prysen is wiens lof een yeder kent.

Wat fal ik int begin, wat moet ik left beschryven?
O mijn geringe Geest wat wilt glay nu bedryven?
Vermengt de weirelt niet met Geestelyke min,
Laat wulpse kittel-jok zyn balling uyt u sin,
Wat ist dat u belet het spotten vande menschen?
Tut tut dat 's niet met al, wat sullen wy dan wenschen?
Ons vrindelyke vrint Gegrissijt int gemoet
Die huyden beter keur entrouwer wissel doet,
Wat seg ik wissel, hoe? hy liefd ons als te voren,
Al heeft hy liever troost.tot sijn behulp verkoren,

O heylsaam soet verkies, o wysselijk beraan, Ik wil nu liever komt als leyder geiren gaan, Ik wil nu liever komt meer leven uwe leven, Om dat het van 't onreyn fich wil tot kuyf heyt gheven, En dempen soo de vlam die door wellnstichevt, Beswaart een nauw ghewis met ongerusticheyt, Tot eyndelijk bederf van ziel, van lijf, van eere, En als een sondich kint verbastert van den Heere, En werdet als onecht verbannen droevelijk Wt syne heerlijkheyt, en eewich duerent rijk, Wel die, die met voorsicht, en onbevluysde ooghen, Ten Hemel opwaarts sien versoekende 't vermogen, Om met de aard sche Romp en hare Borgery Te stormen int gemoet met Gheestelijk ghestry, Een Gheeftlijk ghevecht met snoo verdorven lusten, Dat is der vromer Crijgh om kommerloos te rusten, Den vroomen CAMPEN wil met deuchdelijk gheweer, Vermeesteren het vleys, en blyven d'over Heer, Het is een groote kracht die dit wel can volbringhen. Te temmen boose lust en het gemoet te dwinghen, Ghy Bruydegom die voert den name van een Helt, CAMPT dat die mach van ute rechte zijn ghespelt,. Tot steunsel ende stut van die ghy hebt verkoren U lieve soete Bruyt, u waarde APELDOREN, Met suyv're wandelingh in eendracht, trouw en vre, Met liefd tot u vrindin, en even-naasten me, Den Heere wil u heyl, voorspoet en zegen geven, En gunnen u met lust soo langh ghy wenschr te leven.

Op de stem :

Lof-zangh Maria.

Patik deef leringh doe,
Als wijfer t'onderwijfen,
N n 3:

Doch keniku te recht, Al waarse noch soo slecht, Ghy soutse lijkwel prijsen.

De gunst volvoert de daadt,
De hest en siet geen quaadt,
Sy duijt het al tenbesten,
Doet soo met u vrindin,
In stage trouwe min,
Van't eerste tot den lesten.

Doet ook soo met u Vrint
O Bruyt weest eens gesint.
Doch niet soo blint van oogen
En weest, dat ghy het quaat,
Dat een van tween mis-staat,
Vrywilligh sout gedogen.

Ghebedt.

O Schepper groot van macht, V Goddelyke kracht, Laat ons Ghebedt bewegen, Wy bidden met ootmoet, Geeft toch in overvloet, Dees nieuw Gehouwde zegen.

Verrijk haar met de deught, Vercier haar jonghe jeught Met een Godt-vresend leven, De Vruchten van dit paar, Wilt minder niet als haar Gebenedijdingh gheven.

Spijst hare Zielen met V Goddelijke Wet, Dat bidden wy u t samen, En als zy zijn volleest, Door u ghenade gheest Haar't eeuwigh leven, Amen.

Stuer Recht.

# Feest-dicht,

Ter eerem den Eersamen vroomen Jonghman

# Sr. TIELMAN van BERINGEN.

ENDE

Eerbare, Deught-rijke Ionge Dochter

### Juff. CHRISTINA LIEFTINCKS.

In d'Echt vergadert den 4. Februarij. 1627.

# Inleydingh des Feest-dichts.

Hout maat in luk, Gedult in druk.



Wanneer fal nemen ende Mijn ellende. Die het licht verwenscht in nacht, Die den nacht vervult met steunen Ende kreunen,

En den dagh verdrijft in klacht,

Wopen, Wopen, Wanne, Wanne,
O Sint Anne,
Hoe mach't volk foo y del fyn,
Met crioelen op de straten,
Lachen praten,
Daar ik lijd foo grooten pyn.

Deventer spreckwoost.

Domme

Domme Jeught hoe weynigh weetje
Dat een beetje
Vreuchdt, foc haaftelijk vergaat:
Doch ik plach ook me voor defen
Soo te wefen,
Swygen is den besten raat.

Ruyters, Crijghfluy, Borghers, Boeren, Grove Loeren, Vrouwen, kinders en ghefpuys Woelen daaghs in myn kleyn huysken, 't Is geen kruysken, Maar een onbehouwen cruys.

Dan komt d'een of d'ander vraghen,
Met beklaghen,
Hoe ist lieve V an DER VEEN?
Flauw is d'antwoort, swak en teder
Segh ik weder,
O mijn been, mijn been, mijn been!

Datje dan de Wyven hoorden, Wat al woorden Datfe maken met gekarm: Lieve man is al haar fegghen, Blyft doch legghen, Stil te bed en houd u warm.

Door't ghelab der Totebellen,
O ghesellen,
Splijt bykans myn onder-lijf,
En myn hoost loopt schier op stelten.
Ja Sint selten,
Trouw meer als een enkel Wijf.

Hieris weer den Droes te bannen, Lieve mannen, Cata plasma Den Barbier
Die komt met syn bos en salve,
O Duc d'Alve
Is soo wreet niet als dien Stier.

Als't verbinden my doet beven,
Sie ik even,
Alseen Efel door een bril,
En myn aanficht staat soo vrind'lijk
En soo mind'lijk
Alseen Paart dat byten wil.

Lappen, pappen, dat moet wesen, Sou ghenesen, Mijn gequetste slinker been, Maar soodanen Mensch te quellen, Om te stellen Yets in rijm, is tegen reën.

Lestmaal komt een van mijn magen,
Na my vragen,
Die ik heete wellekom,
'k Wenschten hem geluk en vrede,
Heyl ook mede,
Want hy was den Bruydegom.

Neef (feyd' hy) ghy moet niet falen,
Te betalen,
Uwe schuldt aan my verplicht,
Wilt nu u belofte quyten,
Wat loop hoesten
(Docht ik) met u Bruylofs-dicht.

Ia fyn foete bedel-woorden, My bekoorden, O Gekroonde Peper-koek, In het bed' te legghen schryven, En te wryven Is schier arger als een vloek,

Wat sal ik doch eerst beginnen, Of versinnen, Want daar is van d'Echten staat Soo veel schoon papier verbrabbelt, En bekrabbelt, Tot wat nieuws kom ik te laat.

Nu myn penne, voort dan vluchtigh,
Niet te kluchtigh,
Schrijft een kort en goet befluyt,
Tot den lof en prijs der Heeren,
En ter eeren
Vande Bruygom ende Bruyt.

L raast ons ys ren Eeuw, oft al de Helsche scharen, Wtharen Solpher poelte faam ontflooten waren, En schieren uyt haar schuym oft saluw' vaal fenijn, Dat al de Princen meest daar van vergeven zyn. Soo dat den bloet-Godt Mars vervult met yfre lieden Den ronden Aartschen Creyts, en doet de vrede vlieden, O Krijgh! o wrede krijgh! vernieler van het Graan! Verslinder van het Vee! o koortse van de baan! O Trevis van de ploegh! o schender vande Boeren! O Meester van den Dief! o Vader van de Hoeren! Beschutter vande Schelm, verdediger van Moort, Rentmeester vanhet volk, dat beeft als't werken hoort. Der Schobbejacken vrient, die van geselschap krielen. Der dobbelaars Cornuyt, en overhooft der Fielen! De roede van het Landt, de geefsel vande Ste'en! De garde vande stroom, o! straffe vande Ze'en! Of schoon de aarde dreunt van u metalen Slangen, Ofschoon de werelt schrikt van u Godtloose ganghen,

Al brandt, al blaakt, al rookt, al fmookt ghy noch foo fel, Soo acht de soete min u doen als kinder-spel, De min en past op strijt, op stormen noch bespringen, Op Pest noch dueren tijdt, of geenderhande dingen: De minne gaat haar gangh, spijt Trommel of Trompet. De minne noch op pyn oft swaricheyt en let. O Min! o stoute Min! soetsappich is u wesen, Een kussen van u Lief verjaaght u duysent vresen, De min haat achter-docht, becommernis en forch Wat fouder tegen staan: want oogh-lust is haar borch, De minne goochelt ons veel ongehoorde kueren, Die met een schoon aanschijn belooft een eeuwich dueren, Van lonken en ghelach, van jocken en soo voort, Van dartel boertery, en watter toe behoort, Neen ongebonden min, gelooft geen lust der ooghen, U borch is veel te swak, ghy sult u sien bedrooghen.

> d'O Prechte reyne min Verliest noch wit noch sin, Door menschelijk aanschouwen, Godtsliefde blyft behouwen, Sy prijst den Echten staat. Sy houdet middel-maat, Sy maticht haar begheeren. Sy prijst den Heer der Heeren, Sy heeft een kuysschen brandt, Sy scharpet haar verstandt, Te leven hier in eeren, Niet in cieraat der kleeren. Of hoffelijke pracht, Of wilde werelts dracht. Maar met een vreedtsaam leeven, Den quaden toe te gheven, Den goeden welt ontfaan, Den boosensich t'ontslaan, 002

Den

Den vromen deught te stelen, Den armen meete deelen. Alst Christelijk gemoet Bekoort van vleys en bloet, Geneyght werdt om te minnen, Niet met bedorven finnen Mint hy de soete meyt, Maar soo alst is geleyt, Hy wisselt niet van welen, Hy laat niet Godt te vrelen, Gelijkerwijs de Vrouw, Door minne vaft en trouw, Oflieflijk trecke-becken, Laat fich van Godt niet trecken, Sy telen met ghenucht Haar schrevelijke vrucht, Sy leeven hier beneden Seer lieffelijk in vreden, O vrindelijk ghefin! Daar Man en ook Mannin Ontraden elcx ghebreken: Hoor hier het minsaam spreken, Hy seyt mijn lieve Wijf, Mijn vleys, mijn bloet, mijnlijf, Mijnhelft mijn uytverkooren, Mijn eyghen welghebooren, Mijn hert, mijn troost, mijn lief, Mijn soete honich-dief, Mijn ruft, mijn luft, mijn leeven, Laar ons den Heer aankleven, De kleyne fijne stem Seyt wederom tot hem, Mijn schat mijn vreught op aarden, Ik neem u raat in waarden. Dat is myn's herten wins, Mijn Man mijn Heer, mijn Prins

Ik fal na mijn vermooghen Ghestadigh daar na pooghen. Soo gaat de waghen recht, O! overgulden Echt Mach wel den Estant heeten. Als die soo wordt ghequeten, Deef' letter schildery Past niet alleen op dy, Op dy o nieuw ghetroude, Maarook op langh ghehoude: Doch boven al u Twee Ion ik een Christen vree, Cheloutert door de deughden, Vol heyl, vol spoet, vol vreughden, k Wensch Tielman en Christijn, Die nu ghebonden zyn Met onghemeene koorden, Ghedraayt van enkel woorden: Wiens dubbel rechterhandt Ghestrikt heeft deesen bandt. Dat die met lief mach dueren Soo menich jaar als uyren, Is Jaars klinken in den Dom, O Bruyt, o Bruydegom! De Heer die wil u gheeven Soo laugh in vreughd te leeven, Als u het leeven luft, Daar op u Bruydt eens kuft. Nu voort past wat te raken Soo hups aan beyde kaken: En lustich voor de mondt. O dat is foo ghefondt.

Ey laat dat omme gaan, nu Vryers drooge droomers, Gh'en acht maar op de wijn, en vol geichonken Romers, Die immers drinken wil, die drink eens op een fom Soo krijghtmen wat int lijf, en kust ook mee rontom; O! o waar is myn jeught, wat was ik een kabouter, In myne groenicheyt, ik snobbelde soo louter, Ik kuste uyt den aam, 't was al mond' an Jans kindt, Ik floot myn oogen toe, en kuste stom en blindt. Ia kreegh ook wel een dof somwylen van een meysjen, Dat was foo veel ghefeyt, kom foetert noch en reyfjen, Maak kennis Jonge luy, ghy Deventer met Sticht, En rekent maachschappy, seght niet als Neef en Nicht, Verdrijft malkaar de tydt met foentjes en met praatjes, Neemt waar defnelle tydt, het wordt al vry wat laatjes, Doch Wtrecht niet te veel de vreemden sollebolt. Al is de d'Eemter taal gemaakt van solt en golt, En lacht niet met haar spraak, ey wilt dat gecken sparen, Maer geeft malkaar een poes de schuyt sal eylingh varen, Heer Bruygom't is voor wint, vaert na't beloofde landt, Ghy hebt te Bethlehem de Haven voor de handt, Ghy hebt u tydt van doen al wilt 't u Lief niet weten, De leyt - ster is u peyl, met menicht van Planeten. Eer ghy u seylen hijst en stelt de Fock ter dracht, Soo werdt op u geluck een vollen toe gebracht: In weelde, druk en vreught, acht Godt voor alle dingen, Wilt hem tot prysen eer in 't flot de Gracy singen.

Stuer Recht.

J. VANDER VEEN.

#### FEEST-DICHT,

## Tot eer vanden Eersamen Ionghman

## LAURENS IANSEN de MALINES,

Ende d'Eerbare Deught-rijke Ionge Dochter

Juff. ANNA van MANSDALEN,

Vereenicht met den Bandt des Houwelijex den 6. Februarius Anno 1628.

## Den eenen ist een vreucht, Den and'ren ongeneucht.



Iet hoe foud ik niet bedijen:
Ik Confijt Poëterijen,
Ik deur-spek somwijl een Liedt
Mennigh Kok en kan dat niet,
Doch van al myn Rymen koken-

Sach ik nummer Schoorsteen roken,
Noch de Waassem van 't Gebraan,
Noch den Moes-pot over-lopen,
Noch den Dis met Vet bedropen,
Noch den Dis met Vet bedropen,
Noch het Huys verciert met Spek,
Noch beklad' van Hoender-drek,
Noch bestoven vande Veren,
Noch de Motten in myn kleren,
Noch de schimmel in mijn Gelt,
Noch de Mollen in mijn Velt,
Noch de Wolless by mijn Schapen,
Noch geen Uylen, noch geen Apen,

Noch geen Kat, geen Rat, geen Muys Snoepen in myn eyghen Huys, Rymers winft is (lieve Vrinden) Yd'le beurfen, leghe spinden, Raad eens watter over-schiet? Een vergulde schoone niet. Oghy Dichters van fint truyen, Voor u dichten leert toch kruyen, Al u dichten heeft gebrek, Alu dichten heeft een lek, Wel te dichten dat is Kuypen, Proper nyghen dat is fluypen, Die den Kuyper eeren kan Krijght een smeringh uyt de Pan, Laat u kinders Kuypen leeren, Al de Kuypers sietmen ceren, O die wel te Kuypen weet Helpt soo mennigh kale neet, Maar daar syn verscheyden Kuypers, Ja daar zyn verscheyden suypers, Ellek in een byfonder gilt, Geestlijk, Werrels, gierigh, milt, Heefter yemant quade Vaten, Heel onthoept, vol worrem gater, En van deughden noch soo licht 't Goutsche smeer dat maaktse dicht, Vult de Cuypers cerst de handen, Vast soo worden al de banden, Ja soo bondigh en soo glat Als een reyn en deughd saam Vat; Laat ons hier een spelt by steken, En niet meer van dichten spreken, Schoon, of wel de jonghe Jeught Eenighfins mijn dicht verheught, En welfeggen dat is louter, Wat is Ian-Oom een kabouter,

Maar dat praten brenght niet an, Mannen Broeders eet daar van: Ook foo zynder Neuse-wyse, Die mijn compost heel misprysen, En wel segghen tot verwijt Hoe verwaarlooft hy zyn tijt, Desen dichter, desen dutter, Waar t nietbeter, waar t niet nutter, Dat hy inde Vysel stier? En dit brodden varen liet. Voor dit schryven, voor dit mimm ren, Sou hy Peper huvsen timm'ren: Dat waar ieker wel soo goet, Ik beken ten set geen bloet, En't bestaat op goede reden, k Wou dat ikle na wou treden, Kie ka kousje, die dit seyt, Is jalours door bottigheyt, O die wijse botte Kroesen, Kunnen altemet soo soesen, Doch't geschiet niet buyten reen, Koopje Glas? ik denk wel neen. Nu ik laat het daar by blyven, k Heb wel anders wat te schryven, Ik moet schryven een gesank, Voor die't wefen fal te dank, Ik moet voor die Nieu-getroude Stellen't nieuw'en ook het oude, Want mijn stof is heel versne en, k Soek de Lappen wat by een, Kost ik nu met Hoossche streken Als den Vlaamschen Lieven spreken, Die Poëtisch doet verhaal, Deef of diergelijke Taal.

't Is quaat van
oude dingen altiji wat nieus te
maken,

## Den Vlaamsen Poët Lieven,

K kome hier met reverentie, Om u te groeten met eloquentie, Om namyn ingenieuse scientie, Ende begaafde Inventie, Van dese Gehuw de te maken mentie, By foo verre ik mach hebben credentie, Dus geeft my goede audientie, Soo falik fonder violentie, Ofte eenighe infolentie, Met alle vroome prudentie, Na mijn uyterste diligentie, Verstaat wel mijn intentie, Haar wenschen dat geen quade influentie Noch venimeuse Pestilentie Haar moghten brengen in decadentie, Maar dat sy moghten met penitentie, Van Sonden doen abstinentie, Soo fal Godt haar doen affistentie, Ende gheven een gheruste conscientie, Is dat een quade sententie, Ten is niet gheseyt by consequentie, Noch by eenighe conferentie, Dat en geeft hier geen aparientie, Ik komme ende scheyde met reverentie.

Houden fyn gheleerde Brieven, Ik en ken die Kruyden niet, 'k Houdet met myn oude Liedt, Ghy die biddet voor Poëten, Wilt toch Lieven: niet vergheten, Wilt toch Lieven: lieven Heer, Geven geen Geleertheyt meer,

Misschien Lieven sou de leken
Niet ghelieven an te spreken,
Nochtans Lieven is de deught,
Lieven mennigh Mensch verheught.
Lieven is ghestijlt opreden,
Lieven maakt een Huys vol vreden,
Lieven werd ik nummer moe,
Dus gaik na Lieven toe,
Want men salder Bruyloft houwen,
Lieven is een Vriendt van Trouwen.

Soete Lieven veel geluk
Jon ik u, en nummer druk,
Dese mijnne stomme Bode,
Wenscht en wijst wat u van node
Is, in desen trouwen staat,
Neemt eens acht wat hy u raat.

#### Vermaan en Heyl vvensch tot de Nieuvv Ghetrouwde.

Op d'ouwerwetsche wijs eenvuldigh sonder Gal
Stel ik mijn Rymery, ik bender toe gedrongen,
Ja vaanse Poëzy versta ik niet met al.
Met korte reden dan, wil ik't Geselschap eeren,
Maar twee alleen is 't wit daar hier op wort gedoelt,
Die ik voor al begroet, daar ik my toe wil keeren,
Holla eer ik begin, eerst eens den Mont gespoelt.
Ghy die u groene Jeught vlecht t'samen als de ranken,
Soo liesselijk gekrult, soo vriendelijk verwart,
Den Zegen u bestort van die wy moeten danken,
En loven alle tijdt en dragen in ons Hart,
Den Gever alles goets, den Bou-heer aller dingen,
Die alle onse doen heett steets voor sijn gesicht,
Pp 2

Wil

Wil sijn genadich Oogh door Swergh' en Wolken dringen, En stralen in haar Hart sijn Goddelijke Licht, En bouw' in haar gemoet syn rechte woort en waarheyt,

Syn overgulde Leer, syn soete jok, en last,

O Heer, die ghy beschijnt met dees voorseyde klaarheyt,

Die woont in u en ghy blijft in sijn Harte vast, Woont dan O groote Godt in dese, die uyt minnen,

In dese die uyt Liefd zyn nu geworden een,

Een Lichaam, dubbel Ziel, ook fomtyts dubbel finnen, Dat is tot daar en toe: men weet wel wat ik meen,

Des Hemels Borgery laat stadich by ublyven,

O wel ghevoeghde Paar: dats, Liefde, Trouw, en Vre,

Dat is de Basalisk van twe-dracht en van kyven, Geluckich is het Huys, daar vreed heeft hare ste, Geluckich is het Huys dat nummer is beslommert

Met Slangen broetsel, of, de swarte Helsche nijt, Daar sich soo wel de Man, als ook de Vrouw bekommert.

Om Liefdes weder-loon, O lieffelijken ftrijt!

Wat doet de lieve Vrient voor vrientschap syn Vriendinne? Wat doet ook de Vriendin voor vrientschap haren Vrint?

Sy dient hem, by haar weer, hy noemtle Coninginne, Sy heet hem wederom, mijn Heer, mijn Lief, mijn Kint,

Sy prijst hem boven haar en sy wort weer gepresen,

Van hem, dat fy in als, veel waarder is als hy,

Seyt sy dan wederom, mijn Lief hoe kan dat wesen, Hoor, hoe dat hy af-beelt syn lieve Liefs waardy,

Den Man die is gemaakt (feyt hy) van enkel Aarde, De Aarde die wert Vleys en eelder door 't gebouw',

En't Vleys word' andermaal gepuirt tot grooter waarde, Gepuirt tot daar of quam een overschoone Vrouw',

Wiens tedere Natuir genoeghlaam kan uytwyfen,

Door haar beschaamde Aarr vol vrees, vol schrik, vol schroom,

Haar groote Achtbaarheyt, die ik niet kan vol prysen, Daar wy zyn rouw en hart, onschamel sonder toom, Siet wat het eene Gout by 't ander sal verschelen,

Het weekste heeft de prijs, het slechste dat is hart,

De Vrouw' die overtreft de Man in vele delen, Sy lydet vaak verdriet daar hy is fonder fmart, Siet hoe fy hobt en tobt, haar hart is vol medogen, Sy stilt haar tere Vrucht die fy forchvuldich hoet,

s'Is Moeder, Voester, Vrouw, wiens Borsten veel vermogen

Waar uyt een Nectar vloevt dat kleyne menschen voet, Och! oft ghy met u tween gestadich soo krackeelden,

Eerlame Bruydegom met dijn eerwaarde Bruyt,

Dat zy u als een Heer, ghy haar als Voocht af-beelden, Daar fulken Oorloch is, verkrijghtme schoone buyt, Godt geef 't geschie alsoo, gewis hy sal't soo voegen, Soo ghy u selven voeght tot hem met goet op-set,

Voeght Godt den mensch te saam, hy voeght ook het genoegen.

Indien gh'u voeght tot hem gestadigh in 't Gebedt. De nummer staande tydt gebiet my in 't besluyten, En seyt, wenscht dese twe 't luk dat ghy wenschen kunt,

Dies wensch ik ute saam, O Nieuw Gehouw de Spruyten, Alsuken spoet en heyl, als ghy u selven gunt.

#### Tot de Genoode.

Eest-genooden alle-gaar,
Wenscht als ik, dit lieve Paar,
Soo veel voorspoet en zeghen
Als yemant heest gekreghen
Van Godt der Goden Over-Heer,
Dat jon ik haar en ook niet meer,
Is dat u vvenschen t'samen,
Soo segghet daar op Amen.

## Rey van d'Amstelsche Harderinnen,

· Op de stemme:

Ghy Amoureuskens dom van sinnen, &c. Want Venus ende wijn, Die trecken eenen lijn &c.

#### Harderinnen.

Ns blydtschap is vermenght met schreyen,
Waar vintmen hier volcomen vreught?
Laas ANNA die wil van ons scheyen,
Sy wil verlaten onse Ieught,
Segh ons O Harderin
Gheweyffelde Vrindin
De re'en
De welku deen
Verlaten veel om een.

#### Harders Rey.

Ghy Harderinnen weet wel beter,
Al piept ghy fijnder als een Riet,
Ghy waart veel liever an de veter,
Als die ghy met het Cransken siet,
Sy kiest een beter deel,
Van hallef wertse heel,
Sy laat
d Eensame staat
Is dat een vreem de daat?

#### Harderinnen.

Haar Cransje sal wel haast verdorren, Maar onse Groente blyst ons by, Ons doen sal niemant niet beknorren, Wy leven lustigh rustigh bly,
Wy zÿn vry onbemoeyt,
Maar sy is vast gheboeyt,
Wy gaan
De ruyme baan
Zÿn niemant onderdaan.

#### Harders.

Wat seght ghy wult sche Harderinnen?
Wat spreekt ghy tegen u gemoet?
De werrelt die bestaat in 't Minnen,
Ghy brant en swelt van minne bloedt,
Ghy laakt het met de mondt,
Maar prijst het inde grondt
Voor goet,
En denkt hoe soet
Het snobb len wesen moet.

#### Harderinnen.

Wy willen met u niet meer praten,
Ghy Harders spint ons al te grof,
Het schijnt de Bruyt wil ons verlaten,
Een yeder ne em dan Oorelof,
En wenschen dat de Heer
Sijnzegen tot haar keer,
Dees 'twee
Sy rust en vree
Hier en hier namaals mee.

Stuer Recht.

J. VANDER VEEN.

#### Bruyt-lofsklucht,

#### Tot Eer en vermaak vanden Eersamen Jonghman

## S. GUILIAUME MOSTERT,

ENDE

d'Eerbare Deught-rijke Ionge Dochter

Juff. EMERENTIA SERVAAS.

Vereenight met den Bandt des Houwelijex binnen Amstelredam den 4. April.
nieuwen stijl 1628.

## Hoogen moet: Selden goet.

L de ghene die my quellen
Om te stellen
Dit of dat in Rymery,
En voor al in Bruyt-lofs zaken
Sullen maken
Dat ik raak tot hooveirdy.

Slechte Jaap fou moghen giffen,
't Kan niet missen,
Dit verstant is bol en dik,
Geest lijk beest lijk, pleyten, plechten,
Ja de Rechten,
Moet hy weten op een prik.

Hoor ik dit, soo moet ik treden Wyde schreden, Goossen Nul komt voor den dach, Plompert, Esel, Bussel, Bloetje,

Licht

Licht u hoetje, Dit's de man die veel vermach.

Jaik moet't ghesicht verkeeren, Ende leeren Yemant aansien van ter zy, Met een wesen stuer en statich, Heel besatich, Wie en schroomt sich niet voor my.

Wil my yemant van dees' leken Nodigh spreken Als ick over straten ga, Soud ick stil staen om syn reden, Of gebeden, Hy moet bloots hoofts volgen na.

Ik als't hooft vol muyse nesten, Mach tenlesten Seggen sijn - man zijt gedekt, Wilt u woorden kort beleggen, Al dit seggen Dunkt my narghens toe en strekt,

Vaart hy voort dan met sijn klagen Raat te vragen, Daar ik weynigh op versta, Wil ik gaan als in gedachten, Op sijn klachten Mach ik somtijts seggen ja.

Daar by noch als wel verstaande, En angaande, Nu te weten, wel, ja wel, 't Recht bestaat in goe getuygen, Joris Huygen Is een fray geleert gesel.

't Slot sal wesen van mijn reden, Weest te vreden, 'k Heb nu wat gewichtighs voor, Dekt u, wilt u hoet op setten, Men sal letten Op u saken na behoor.

Maar om wel in alle delen Na te spelen Den bespraakten Cicero, Sal ik met uytheymsche woorden 't Duyts vermoorden, Vive la grandissimo.

k Heb al wat Latijn gaan soeken Inde hoeken k Ben soo slecht niet als een lam, Tibi Bestia Civitatis, Qui in staat is, Amabit Pecuniam.

Potten, Ketels, Meule-swengels, Schots en Engels, Greecx, Hebreus, Latijn, en Wals, Al dat goetje meng ik tsamen, 'k Sou my schamen Dat ik niet en kost van als.

Spieghel u an mijn Studeren, Al die leeren, Kost het Bier of koele Wijn, Maken bonne Studiosis, 't Kallet Moss Sou haast Dostor Iuris zyn.

Philofophen en Poëten Mochtmen meten Met de groote Bonsche maat, Op gehoopt niet af-gestreken, Eele weken, Hoe waar dan het landt verzaat.

Hoe fou't Haspel-tuychje schryven Endle vryven, Yedler een op syn manier, Vande Goden en Godinnen, Van het minnen, Maar wat raat om wit Papier?

'k Mach mijn hooft niet langer breken Met dit preken, Ik verwar in dese les, Dit mach ik den *Danker* danken, Voor twee-blanken, En het *Schaapjen* inden *Nes*.

Die zyn oorsaak van dit brodden, k Smyt de vodden Om een haver stro int vuyr, Of de vrinden niet en weten Dat het eeten En de Boter is soo duyr.

Altijt weer an Trouwen Houwen, 'k Weet gheen mouwen
Mêer te setten an dit Kleet,
Van dit Dichten, van dit Rymen
Soumen swymen,
Datmen sich daar van besuykerde.

't Is gheen tijt om tijt te spillen Met deel grillen, Wie onachtlaam tijt verslijt, Qq 2

Smaakt

Smaakt ook tydeloofe vruchten , Vele zuchten Dikwils t'onty om de tyt.

Staach de tijt met boertsche dinghen Deur te bringhen, Dat is wel een sotte daat, Maar't is wijsheyt die te pleghen, Als't ter deghen Wort gebruykt op stond en maar.

## Inleydinghe door de Schip vaart.

Wat Ian-Oom op syn reys al wonders heeft vernomen. Te leesen staat u vry, maar niet daar van te dromen.

7 Y hoopen dan de tyt niet qualijk te besteden, Dewyle dat de stond, dewyle dat de reden, Ons noodight tot het geen gelijker is geleyt, Te doen een wijs vermaak, door soete sotticheyt, Doch eer ik u ten toon myn Cramery wil stellen, Soo moet ik u voor eerst den oorsprongh gaan vertellen, Ten is niet langh gheleen dat ik myn jonghe lijt, Onanghesien myn Kint, onanghesien myn Wijt, Onanghesien de Wint, onanghesien de Baren, Dorst waghen in een Schip den Yssel af te varen, O bloet wat ginghet hol ghelijkmen denken mach, Want buyten rond om 't Schip men't blanke water fach, Het gingh voor wint voor stroom heel treff lijk henen sacken, Soo t Schip ghebroken had 't was net ons na gebacken, Ik hiel noch myn gelaat, en fach vast heen en weer, Maar hoe my was om't hart weet onfen lieven Heer, Wy quamen in een Rak, wie fou geen doot man vreefen, Veel engher als de straat van Gibraltar mach weesen, Daar walt haal an de schoot, schiet by, loop by de Fok, De Schipper had een keel gelijk de Boeve-klok,

Elk toonde daar fijn vlyt, 't most voort het was begonnen, Maar't ganghboort was beset bestout met leghe tonnen, Dat brak Matroos de loop, en heeft hem dik belet, Hy wenschte die soo vaak den Brouwer op zyn bedt, Wy wenden in het nau en raakten op een droochte, w'En hoefden Caart noch Boogh, wy hadden daar de hoochte, Dat was een fuyren dief, wie schrikt niet als hy't hoort? Noch hielik my foo fors, ken riep niet eensjes moort. Ik fweer by Abberdaan en zyn ghefouten buiren, Het krytend kint heeft recht foo't leyt in natte luiren, Na't stryken vande Fok, en tloopen vande Spriet, Men daar ghelaamder handt met boomen wacker stiet, t Scheen alles te vergeefs, tot dat wy noch ten lesten Met kracht weer raakten vlot, doen quam het wat ten besten , O Sinte Delewijn wat was ons daar verscheert, t Was op de Cust van Wy an Cape Doorenweert, Al leefd ik noch foo langh het fal my wel vergheten, Waar zyn de Pochers nu, die sich soo veel vermeten, En swetsen al-te-met wat haar we ervaren is, 't Moet wis gheloghen zvn al dat niet waar en is, Daar loopt wat onder van Sint Anna met haar magen, Nu weer tot ons verhaal, wy ginghen't weder waghen, En setten't zeyl in top als Leeuwen sonder vrees, En harten van metaal, trots foete melleex kees, Daar ging't we'er iwieren heen foo lange tot wy faghen An bakboort upt het landt, of cemant wilde vraghen, Wat is dat voor een Cust, wat woont daar toch voor Volk? Ik door ervarentheyt verstase sonder tolk., Het is een outgheflacht, 't zyn rechte Geldrianen, Dan doch niet alloo swart al-wilde Africanen, Sy kennen ook een Godt, gelijk wy altemaal, Op't hooft daar zynfe ruych, en't meeste lijf is kaal, Aangaande van gediert dat ister veel verscheyen, Het Lantschap is beklect met Bosschen, Bergen, Heyen, Gelijk de Veluw is, soo even van farsoen; Die talles noemen sou die had wel tyt van doen,

Gevogelt,

Gevogheltister veel met dicke platte nebben, Daar lyn ook Oyevaars die groote hoorens hebben En staan haar op den kop gekrult gelijk een Ram, s En vliegen nummermeer maar zyn van aarde tam, Nu daarvan langh ghenoech, dat is nu al geklonken, Wy quamen daar een Schip lach op de grond gefonken Met meest ook al de geen daar mede was bevracht, Eylaas wat droever maar! t was meeft van mijn geflacht, Nu holla hooger niet, ten is geen tijdt van zuchten, Het is een leck re tydt vol fou sien van genuchten, Nu luystert hoe't vergingh sey ouwe Pietje praat, Ontrent znyd' wester Son, of goelijk wel soo laat, Lach Zwol an stuyrboort, en an bakboort sachmen Hattom, Doe drayde de Fortuin het wankelbare Rat om, En blies ons in het Zeyl na wensch, na wol, na draat, Doen streek ik 't hoetjen op, en sach als een Soldaat, Dat gingh soo langhs de Wal al smerich henen schampen, Tot dat wy noch by tijts desavonts naakten Campen, Na't stryken vande lap doe was't haal in Claas Lou, Ik redden op myn wijs ook hier en daar een tou, En traden doen an land en schudden onse wieken, Wy hadden tot soo veer van scheurbuyk weynigh sieken, Daar hebben wy vervarscht, en gingen weder 't zeyl Des and'ren daaghs, doe wast vaart wel gelak en heyl. Voor ditmaal vande Stadt of t Camper-landt te schryven, Verbiet my nu de tijt, dies laat ik 't hier by blyven, Doen wy het Camper diep nu hadden achter t gat, Lach Ens te loevertuyt die onbewalde Stadt, Den goeden spoet en wint heeft ons dat pas begheven, Soo dat wy weynich min als achtien uyren dreven, In stilte op de Zee, en kosten heen noch weer, O, die dit over-komt ja wel'k en segh niet meer, Ja wel 'ken segghe niet hoe dat my was te moede, Dochvoor myn fonden was dit maar een kleyne roede, Gansch Ryffche Botjes had' dit noch een wyl geduert; ·k Segh noch die Edik drinkt dat hy het wel besuert,

Twif-

Ik hebber op ghelet, dat wenschen niet kan baten, Omy wie sterven sal die moet het leven laten, Och hongher ende dorft is slimmer als een vloek, Ik at voor tijt-verdryf somwyl wat Deemter koek, In't kort, na goede hoop soo kreghen wy cen koeltje, Doe was het fingh kok fingh, doe was het lustich Roeltje, Dat brocht ons in het Y, dat holp onsuyt de strik. Dattrooften one in noot, die bly was dat was ik, Daar quamen ons an boort heel veel Batavianen, Die meest al grooter zyn als moorsche Bavianen, En seyden op haar spraak, en wesen metter handt, Loop over in mijn schuyt, wie wilder me an landt, Het is een snedich Volk, denrtrapt en vvel geslepen, Sy vaeren ook ter Zee met groote kloeke schepen, Wy quamen an een stadt die anden Amstel leyt, Soo Mensch-rijk en bebout als een in Christenheyt, Deesplaatse verdt besocht van Oosten ende Westen, Doch jammer ist dat die om-ringht soo lompe Vesten, Daar is maar cenne Poort die vvat besonder is, De reste zyn van hout soo slecht dat 't wonder is, Daar werdt een groote Pracht en overdaat bedreven, De Cledingh van dit volk beelt Huygens af na't leven, Nu hier een speltje by, een anderdie het lust, Beschriff d'omstandicheyt, ik honde mynne rust, Daar woonen, ist niet vreemt, verscheyden Neder-landers, 't Is Hollant seer gelijk, t en is van veers niet anders, Want doen ik op het Schip nu lest de Stadt vernam, En docht my anders niet of't was Amstelredam, Na dat ik hier en daar myn Oogh nieusgierich wenden, Soo vond' ik eer yet langh veel vrinden en bekenden, Meest al beleefde luy: men nooden my te gast,. Spyt Bachus en zyn Moer soo hebik daar gebrast, Eens op een seker tydt in sulken schyn geseten, Sey mijnen goeden vrient daar ik by was ten eten, Tot my, is u bewift, of hebt ghy niet verstaan, Hoe dat myn Swager korts in't groote Gild' sal gaan,

Na datik hem den wensch van voorspoet had 'ghegeven, Soo seyd hy anderwerf, ghy hebt soo veel geschreven Toteer van dees of die: mach 't zyn laat uwe Pen Syn hooghen werden dagh vermaken, want ik ben Soo 'k anders niet en weet een van u beste vrinden, 'k Antwoorde wederom, men sal alsoo bevinden, Ghebiet my alle tyt in 't gheen dat ik vermach, Vertrout dat ik hier toe sta veerdich nacht en dach, Een dach drie vier daar na ben ik van daar ghescheyden, De wensching was goe reys, den Heer wil u gheleyden, Ik voer na Hardervvijk, van daar na Deemter toe, Maar vvat my vvedervoer te schryven ben ik moe, Na dat mijn lieve helft my vvel kom had 'geheten, En al myn vvedervaar ten vollen heeft gevveten,

Sey ik tot haar Antonette,
Mijn bruinette,
Berents Kint myn vveirde Vrouvv',
't Is al vveer an 't ouvve deuntje,
Lieve Teuntje,
GUILIAM staat in ondertrouvv',

Mostert maaghschap vande Hammen Volght de stammen Van tvereeuvvde Israel, Want hy gaat syn trouvv verbinden Inde vrinden Of in 't bloet verstaat het vvel.

't Is gheen nieuvve snof van trouvven Want de Ouvven Deden ook soo in 't ghemeen, Die an een haar Echt verbonden, En bevonden Datse hadden tvye voor een. Telt van onder en van boven k Sou gheloven Datse kreghen eens soo veel, Soo haar Ega was rechtschapen Deese knaapen Hadden twee-maal dubbel deel.

EMERENS JE foete Bruytje,
't Is gheen fluytje,
't Is gheen quakje, als myn Spits
Met u naakt te bed' fal legghen
Sal hy fegghen
Jan-Oom en verkoft gheen flits.

Dan soo zyt ghy o SERVAASjE, Onder baasje Na de wetten vanden Echt, Dat is, dat ghy sult na deesen Moeten weesen Van u man de meesterknecht.

Weest ghy daarom wel te vreden Deese reden Wilt verstaan met onderscheyt, Daarom zyt ghy niet verschoven, Hy sal boven Baas zyn, daar de turres leyt.

Guiliam met u lieve mensje Emerensje Geeft malkander toe om prijs, Mostert voeght by t soute vleysje, Als een Meysje By een Vryer op het Ys,

Eer dat scheyden spek en moesje Bier en kroesje

Blanke

Blanke roomers klaere wijn, Wilt malkaar een slaap-dronk bringen, Ende singhen
Fris op jonges-dochterlijn.

'k Wil myn kammen, spillen, brillen, Ende grillen Wegh gaan packen, 'k bent hier wars: Dat gelt heen na Pelsers kamer, Siet de Cramer Laat wat vallen uyt syn mars.

## Van 't eene kruyt, Het ander spruyt.

Vryery op de stem:

Amarilletje myn vrindin.

Jonghman.

Yn soet je ik moet je dit op syn Vries Eens bringen, 't zyn dingen van gheen verlies, Myn susjen een kusjen soo sach jes en week, Dat smaakt als Baars met botter en eek.

#### Dochter.

Ons lobben door't fobben (yn uyt't fafol, Neen Pietje dat gietje myn al te vol, Weest statich en matich maakt gheen ghetier, Wat soenen is dat, ly breekme schner.

#### Ionghman.

Dat smaaktme dat raaktme an't 'sharsen bloet, Wat duiker gheen suiker en is soo soet, Mynroosje myn troosje van heunich stof, Eyvoel, myn polsje dat slaater of.

#### Dochter.

Iy queltme, en speltme nu op de mouw Wat quak jes maar strak jes soo sal ik jou Het meysjen een reys jen uoemen myn vrient Dat jy met harten en sinnen mient.

#### Ionghman.

O neenje, wat meenje wel wat een struyf, Myn schaapje, myn aapje myn uyltje, myn duyf, Myn liefse, myn diefse, myn eele boerin, Dat ik een ander als Iou bemin.

#### Dochter.

O maatje, hoe praatje beter als stom; Siet Gysjen en Lysjen die lachender om, Iou kallen en mallen dat hooren sy juyst; Nou griffelt dat volk jen in heur vuyst:

#### Ionghman.

Neen bek je en trek je dat gheensins an, Doch't vryen kan lyen gheen darde man, Dus laten wy praten in t duyster dat's puyk, Daar krijghtmen reusel van inde buyk.

## Tot de nieuvv ghetrouvvde.

Myn weerde vrint en myn vrindin Ghy haddet meer als groot ghewin Mocht u myn wensch ghebeuren, Ghy soudet nummer treuren,

#### Feest-dicht

Tot eer vanden Eersamen longhman

## HENDRICK SCHUTTLEWORTH,

Ende d'Eerbare deucht-rijke Ionge Dochter

#### CATHALYNA IANS.

Vereenicht inden Echt tot Amsterdam den 3. October nieuwen stijl, Anno 1628.

> 'tIs nummermeer te deegh, Wat isser inde vveegh.



Pintmen wol het werdt grof gaeren, Speeltmen hart het breekt de snæeren, Singtmen luyt de keel werdt hees: Vechtmen't is nietsonder vrees, Smeertmen vet so werdtmen schraaltjes:

Drinktmen niet soo lytmen dorst,
Heestmen ham men heest geen worst,
Slachtmen niet men heest geen bouten:
Slachtmen dan soo moetmen souten,
Soutmen niet het vleys dat stinkt,
Rijtmen hart het peert dat hinkt,
Rijtmen niet men moet voetteren,
Looptmen ook soo slijtmen kleeren,
Gaatmen sacht men suymt de tyt,
Wiechtmen niet het kint dat krijt,
Ist bestruyst men moetret veghen,
Dus ist uummermeer te deghen.

Doer

Doetmen veel dat doet veel sweeten. Niet te doen doet soober eeten, Soober eeten dat maakt rank, En van rank soo werdtmen krank, Krankte dat maakt pyn en quynen, Ouynen dat doet Medicynen, Medicynen dat kost ghelt, Ghelt te spillen dat onstelt, En onstellen dat baart suchten, En het fuchtenonghenuchten, Onghenuchten zyn onfoet, En onsoet dat smaakt als roet, Roet dat doet de saus bederven. En het derven nummer erven En die erven wenschen meer, Maar versadight gheen begheer, En't begheer wort niet verkreghen, Dus ist nummermeer te deghen. Inde voorspoet is veel hinders, Slaaptmen by men haspelt kinders, En de kinders moetmen voe'n, Kleeren zynder toe van doen, Heeftmen schoen men heeft geen hoosen, Dus soo sitmen inde roosen, Met deslippen inder asch, Met een gheldeloose tasch, Met een paar besmeerde mouwen, Sie dat komter vaak van trouwen, Och het soetje werdt soo suer, Hoor hoe klaaghde Lijsjebuer, 'k Hebwel fleppen maar gheen hullen, 'k Heb gheen doeken als wat prullen, k Heb wat turref maar geen hout, 'k Heb gheen fuyvel als wat fmout, Och hoe is een mensch verleghen, Dus ist nummermeer te deahen.

Rr 3

Van ontelbaar duysent menschen, . Gaat het niemant na fyn wenschen, Siet Ian Adriaensen vrient, Dit voorseyd op my wel dient: g Hebt/my kortelingh ghebeden, Doen ik was geheel t'ontvreden, Om te schryven een gedicht, Op den Estant van u Nicht, Om de Bruyloft te vermaken, Luttel wist ghy van myn saken, Daarom wijt ik't u ook niet, 'k Had een huysje vol verdriet, k Had een huysje vol onlucken, Want mijn Vrouw lach an twee stucken, Of op Hollants inde Craam, t Cramen was my angenaam, Maar haar swakheyt stont my tegen, Dus ist nummermeer te degen.

En lusteloos gemoet, een hooft vol muyse - nesten,
Dat timmert inde lucht Castelen ende Vesten,
Een opgeswollen borst van sorgen en gesucht,
Een hart beklemt, benauwt, geparst van ongenucht,
Zyn vyant vande vreught, zyn haters van verblyden,
't Gelach, 't gejock 't geboert, en't spelen sy benyden,
En alles wat Natuyr heel lief 'lyck dunkt te zyn,
Dats enkel harten wee en walgelyke pyn,
Beladen met het geen een mensch schier sou ontmenschen,
Of daarmen 'k weet niet wat, wat euvel sou voor wenschen,
Niet wetende bynaast wat dat ik deed of liet,
Benevelt door den druk, verduystert van verdriet,
Versuft van hooft en breyn, vol grillige gedachten,
En innerlyk gesmeek van hemelyke klachten.
Soo komt my in't gemoet de Vreuchd mijn vyandin,
De galle myns gemoets, de ballingh van mijn sin,

Den bloden Krijghsman schuylt, en wert vaak eerst geschoten, En waarmen heeft wat seers daar salmen sich an stoten, 't Gingh even so met my die nargens op en docht, Als hoe k van 't hoogste Rijk wat troost verkrygen mocht, Dus besich met my selfs so hoord ik wat geleuter, En siende na de deur, soo stonder een jong kleuter Van tien of elles jaer, en langde my een brief, Die was so wellekom als 't hoen de kuyken - dief, Den inhout was van vreughd' Cathijn tjen die sal trouwen, Ia docht ik 't is wat nuts, sen wil geen weelde houwen, En Hendrich gaat nu vast, hy heeftet vast (goet hart,) Gelijk een teems vol wint, en 't aaltjen by de start, En of ik dese twee een Eer - gedicht wou geven, Hoe net quam dat te pas ik had bykans geschreven,

't Is koop, 't is koop, Vast is de knoop, 't Zy wijs of mal, Het heeftet al, 't Zy goet of quaat, 't Is nu te laat.

## Tot de nieuvve ghetrouvvde.

A, ja, het is te laat daar helpe nu geen praatjes,
Daar is geen eerflen an, ik legge tis te laatjes,
Ik hope dat het u sal gaan in d Echten staat,
Dat yeder voor syn deel sal seggen tis te laat,
Och waar ik eer in decht met myn soet lief getreden,
Voorwaar ik quam te laat wat leef ik nu in vreden,
Wat leef ik nu in vreughd, wat leef ik nu in rust,
Ik hebbet na myn wensch, ik hebbet na myn lust,
Wat was ik van te voor? och had ik dit versonnen,
Och had ik dit wat eer wat vroeger toch begonnen,
Myn eensaamheyt was droef by dit o! soet versaem,
Hy die ontwarren kost den Chaos, in wiens naam

Het allesbuyghen moet die stort hier toe syn zeghen,
Hy ist en niemant el die 't maken kan te deghen,
Hy ist en niemant el die daar ghebenedijt
De wereken uwer handt, de vruchten uwer tijt
De gaven uwes gheests, de spruyten uwerminne,
De vreede uwes echts, en alle u ghewinne,
Dien minnelijke Godt die soo sorghvuldigh klopt,
Voor onserharten deur, daar voor geen oor en stopt,
Hoort heden synne stem ons Harder die komt smeken
Tot syn behaachlijk volk, an-hest hy duste spreken.

## Den Geestelijken Harder.

Ntwaakt, ontwaakt, ontwaakt, Den dagheraat ghenaakt, In't Gosten sietmen bloosen Des Hemels roode Roofen, Denfrisschen morgen stont, Met haar couralen mondt, Met haat robijnnen kaken, Omhanghen met scharlaken, Verganghen is den nacht U leytiman staat en wacht UHarder 11 behoeder. Wil u verschaffen voeder, Treet nyt u donck're stal, Ghy kleyn en grooten al. Het is te langh geslaapen, Vervoeght u by myn Schaapen, Myn uytverkoorenschaar, Ik ga, kom volgh my naar, En ik fal u gheleyden In lieffelijke weyden, In lieffelijk ghewas, In tklaverighe gras,

By soete water-beken, Gansch niet sal u ghebreken, En dwaalt niet vanden pat, (Al is hy smal en glat,) Ter rechter flinker zyden, Sie ik wil u bevryden, Vertroosten inden druk, Van eeuwigh ongheluk Salik u wel behoeden, Om niet wil ik u voeden. Met leevendighen drank, In eeuwigheden lank, En sal gheen dorst u schaden, Mijn drank is van ghenaden, Mijn spyle niet versmaat, Geen soete honigh-raat Isdaar by te ghelijken, Wilt u daar mee verrijken, Dit wordt u angheboo'n, Gheen Cepter noch te Croon, Alhier op deeser aarden; En is van fulker waarden, Dus luyster na myn woort, Bewaar het gheen ghy hoort, Kies voor de doodt het leven, Het zal u zyn ghegheven, Des zyt ghy uytten noot, En leeft al waart ghy doodt.

Het tydelijk voor al is noodigh te betrachten, Het tydelijk vergaat, het eeuwigh moetmen achten, Het eeuwig' is een stijl daar 't ydelijk by bestaat, Den vroomen sachmen nooyt gaan beed len by de straat, Wee die het tyd'lijk mint, wee dwase slechtigheydt, Soek Godes rijk voor al en syn gherechtigheydt, En watu is van nood' dat werdt u toe gheworpen, Wat baat de heerschappy van Landen, Steden, Dorpen? Wie eettet meer als zat, wat kanmen voor de kouw, Sich dossen meer als wel in 't wol, in 't bont, in 't rouw', Niet op de Fransche wijs met lange sne'en door-hackelt, Wel eertijts doe ik eens myn trouwtjen had verquackelt, En past' ik op geen munt, noch op geen Cresus slijk, Ho, ho, my docht ik was Graaf Maurits veel te rijk, 't Genoegh is meer als veel, niets over-trest' t genoegen, Soo-danen rijkdom wil den Heer u beyde voegen, De rijkdom en bestaat ook niet alleen in 't goet, Maar inde telingh of vermeerderingh van bloet, Dies teelt dan met u tween soo veele ersgenamen, Gelijk ik by geschrift alhier u stel met namen:

Rietje, Pietje, Iaapje, Ioris,
Lijsje Gijsje, Fransje, Floris,
Neeltje, Beeltje, Claas, en Trijn,
Dat is effen een dosijn,
Sulke twalef Olijf-spruyten,
Souden wel een moes-pot snuyten,
Met syn smerigh inghewant,
Dat sich Va'er noch Mo'er en brant,
't Mach wel heeten Disch vercieren,
'k Eet veel liever met myn vieren,
Neen die hooverdy is krank,
Langh van sop maakt schralen drank,
En veel varkens dunne spoelingh,
Groot ghesin, geest groote woelingh,
Doch wat Godt den Heere doet,
Moetmen houden staagh voor goet.

Acrt wel geboeyde twee, die op den dagh van heden, Gemaakt hebt een verbont met hand' en mont, om reden, Dat onsen Bruydegom wou myden geyle brant, En onse Bruyt om hem te helpen in dien stant, Vaart wel, seg' ik, vaart wel, Godt wil u beyde t'samen Ghebenedyen hier, ook eeuwighlijken, Amen.

## Bruydt-lofs-Liedt,

Op de stemme:

Ik wil van desen avont noch eens uyt vryen gaan, &c.

Den Gulden Broeder vande bleke Iacht Goddin, Met syn ghevlamde stralen, Reyst nu na de Wester palen, Tot vernoegingh vande min.

Castor en Pollux die tyen op de Iacht, En Nox met swart betooghen, Siet met hondert duysent Ooghen, Daar soo mennigh Lief op acht.

Dus is de tijdt verloopen, de rusteloose tijdt, De tijdt die is verganghen, Haast sal enden u verlanghen, Ghy die nieuw ghebonden syt.

Wel op Hollandtsche Nimphen, wel op ghy poppe goet, Wel op ey spoet u treden,
Pooght met vlijt de Bruyt t'ontkleden,
Als het ummers wesen moet.

Acht geen geveynsde traantjes, sen schroomt toch voor geen Man, Neen Bruyt en wilt niet schooren, Alu moeyten is verlooren, Neen Jans kint ghy moetter an.

Nu lustigh rustigh Bruygom, waar staje na en wacht? Gaat troost u Catalijntje, Soetjes achter het Gardijntje, Daar me segh ik goeden nacht.

> Stuer Recht, PASTO-

# Feest-Dicht,

Over 't versamen vanden Eersamen Ionghman

## ARENT vander VEEN!

Ende d Eerbare, Deught rijke Ionge Dochter

#### MARIAPY LS.

Vereenight met den Bandt des Houwelijkx den 10. Februarie binnen Wtrecht, 1629.

Men kan 't ook singen op de stem: Yets moet ik u Laura vraghen.

K en vvil niet turelueren Op een Rietjen nieuvve kucren, Met een ongemeen gheluyt, Noch veranderen van wefen, Maar gelijk ik plach te vvefen,

Speelen op myn eyghen Fluyt.

Laat de Ieught voat nieuvvs behagen, 'kBen een Harder op myn dagen, Slecht van Ouders, vroom van bloet, 'Slecht van Haaf, van Staat, van kleeren, By de Veennen op-gevoet.

Die geen beter Rijkdom rekent Als te mogen zyn getekent, In het groote Harder-boek, O! waar ik daar in gheschreeven, k Ruylde myn eenvuldigh leeven, Niet voor 't alder-Cloekste-cloek.

Noch voor el de Zuyder-Landen, Die met Peru zyn in handen Vanden Moorder den Maraan, Noch voor d'Africaansche Mijnen, Want dit moet en sal verdwijnen, Maar het ander blyven staan.

O ghy Vrecken, o ghy Slaven, Die u Zielen hebt begraven, In 't vergankelijk Metaal, Alsu kloot is uyt-geloopen, Kunt ghy gheen uyr leevens koopen, Voor u schatten al-te-maal.

Al u vroeten, al u ploeghen, Doet verarmen u ghenoeghen, 't Is ghelijk het fpreek-woordt feydt, Veel te hebben dat doet haken Om aan eens foo veel te raken, Rijkdom ftopt gheen gierigheydt.

Dus myn Masa laat ons wijken Vande Hooven vande Rijken, Vande steedsche praal en pracht, Laat ons met de Boere Knaapjes, Looven't hoeden vande Schaapjes, En ons kleeden met de Vacht.

Laat ons climmen na de hooghte. Dat wy moghen op de drooghte, Brenghen ons fachtmoedigh Vee, Daar de wel ghebooren zielen,

SI 3

Die de Wolven over-vlieden. Woonen t'saam in rust en vree.

Woonen t'samen met genuchten, Vry van kommer, vry van suchten, Vry van lyden en ghevaar, Dees' haar alder-slimste daaghen, Soude' een Koningh wel behaagen, Javvel coopen kost hy maar.

Hierom Harders vander Heyden, Di ebe mint de brede vveyden, En de nacht voor Sonne schijn, Moet ik ugheselschap myen, Soud' ik myne Cud' bevryen, 'k Most op hooger vveyden zyn.

'k Most ter rechter hant gaan dryven, En op 't smalle paatjen blyven, Soo verdooltmen niet soo licht, Maar al eer ik tre vvat varder Moet ik groeten eenen Harder Die hier by vvoont in het Sticht.

Wel vvat sie ik ginder vvoelen?
Wel vvat isser te krioelen?
't Schijnt verbannen is de druk,
Wel hoe vrolijk zyn die menschen
Wel hoe gaat het op een vvenschen,
Arent Mari: veel geluk.

Soude vvel den Harder Arent,
Die int Wout noch vvoonde 't jarent,
Om te leeren kennen 't Kruyt,
Syn ghevanghen door de minne,
Sou de soete Harderinne
Maritje vvel zyn de Bruyt.'

14.

't Is gewis, 'k hoeft niet te vragen,'
Want ik sie haar 't Kransje draghen,
Dat haar 't opper-hooft begroent,
En bene en haar wangen bloofen,
Even als twee roode Roosen,
Even ofse waar gesoent.

15

Dit baart my gheen quaat ghenoegen, 'k Mach my by 't gefelschap voegen, Ey! hoe net heb ik't gepast, Sulke Waters, sulke Vissen, Op een Bruylost moetme dissen, Dapper moeter zyn ghebrast.

## dVV theemsche ofte onduyt sche vvoorden, die in dese volghende versenstaen, zijn willens gestelt uyt boertigheyt.

1.6

K en fal gheen breek-spel wesen, Harders kom wilt u ghenesen, Met Consert van Hase-Vis, Met Extract van Callekoenen, En de Compost van Capoenen, k Wed dat dit Probatum is.

7.

Marmelaad van Jonghe Duyven, En Iulep van Fransche druyven, Met Candy ghedisteleert, Gheconsijte Hoender-Bouten, Met wat Cappers over-souten, O myn Vrienden dat laxeert,

18.

Mostert-Pillen van Saufysen, Inghenomen met Patrysen, En het poeder van een Schaap, Met twee stoopen Wijns ghedronken, O dat zyn derechte vonken. Om te raken tot den slaap.

19.

't Pulvriseersel van Pasteyen, En Composita van Vleyen, Met den Labis Marse-peyn, En Siroop van warme Taarten, Bruykt dit niet, gantsch Ele-caarten, Alle dinghen zyn niet reyn.

20.

Maar de Maaghden ende Vrouwen, Moghen dit op goeder trouwen Vry ghebruyken wel gheruft, 'k Sal de reden daar van schryven, 't Is heel goet voor jonghe Wyven, Voor de onghewoone lust.

žī.

Oly van ghebacken Vladen, En de Gomma van Sucaden, En het sap van Spaansche Pap, En Podrigo van Banketten, Dat kan vreemde lust beletten, Dit's daar van de eyghenschap.

22.

'k Wed u wondert al te famen,
Dat een Harder slecht van namen
Soo veel Tuyghs heeft voort ghebrocht,
Van Recepten en secreeten,'
'k Heb door 't menichvuldigh eeten,
Van myn leeven veel besocht.

23.

'k Heb ook met verscheyden dranken, Soo ghesonde Luy als kranken, Menichmaal bescheyt ghedaan, Daar van leerd' ik d'Operaci, En de rechte Beurs Purgaci Meesterlijk en wel verstaan.

24.

Dan ghy Harders en Hardrinnen. Van verscheyden sinaak en sinnen, Van verscheyden Aart en Proef, Wilt u selven toch niet pynen, Gulsigh hier te medicijnen. 't Soud'u hind ren aan de schroef.

25.

Na het salven van de Nieren Op de wijse en manieren, Ende zeden van het Velt: Laat ons onse harten keeren, Tot den Opper-Heer der Heeren, Die't al bouwt en neder-velt.

26

Die ons heeft gheleent het leeven, Niet als om hem eer te gheven, Laat ons prijfen met ootmoet, Laat ons danken ende loven, Ende bidden daar en boven, Dat hy dit Iongh' Paar behoet.

27.

Dat hy door fyn milde gaven, Wil haar fwacke zielen laven: Groote Schepper weeft haar stijl, O ghy Heere der Heyrscharen Wilt ghenadelijk bewaren, ARENT en MARIA PYL.

Stuer Recht.

J. VANDER VEEN.

# Feest-Gedicht,

Tot eer van den

VVel Ed: Eerentvesten, ende Manhasten longhman

# WILHELM MAURITS BACX.

Ende de Ed: Eerentrijke Ionge Dochter

### IOHANNA HOEF-YSERS,

Vereenicht inden Echt'den 2. Iuny, Anno 1630.



E lest voorleden Hersst; doen Belgica de handen, Geklankt ten Hemel floegh, en Vreugdevuyren branden, Liet beyeren't Metaal, liet bulderen de Slangh, Wiens vuyrighe vergift maakt ttotle Krygers bangh. Liet rasen Trom en Bom, Trompetten en Basuynen,

Ofschier een Echoos Heyr belegherden de Duynen, Vervulden Bergh en Bosch, Rivieren, Strandt en Zee, 't Welck den beschobden Godt het hooft uytsteken dé. Voor wiens bemoste huydt de felle baaren ruymden, En over hol en bol verschoyden datse schuymden, De koude Borghery in 't grondeloofe diep, Van kleyne graat en staat, voor hondert felten liep: Alleenzyn Hof-ghesin, Zee Ridd'ren en Cirenen, En Doris gantsch gheslacht die sweirden om hem heenen, Met 't vleyende Musiq, 't verleydelijck accoort, Het welck wel eer den Grieck wou locken buyten boort. Soo diende men Neptun, met singen, springen, streelen. Een yeder na sijn plicht, 't was al tot sijn bevelen. Hy schudde sijnen kop die ruych bewassen was, Van quallen glat beslijmt, en ander vuyl ghebras.

De Nymphen achter hem, die quamen soetjes swabben, Hem kemmende uyttet hair de Mossels ende Krabben: De Kreeften, Garrenaat, met ander zee-ghefpuys, Het welk hy is ghewoon, als Schobbejak de Luys. Na dat hy heeft gewenkt een van de Water-Goden, Soo wast, flok haal my hier de grootste mijner Boden. Dat gingh fookort en goet, de bootschap werdt ghedaan, Sie daar, in aller yl, komt onsen Triton aan, Met fijn ghewapent vel, van hoornen ende schulpen, Sulk harnasch, sulken krijgh, sulk wollef, sulke wulpen, Hy dook fich onder tvocht, demoedigh, driemaal neer, Ensprak; ô! groote Godt! wat is doch dijn begheer? U Dienaar is bereydt voor u soo wijdt te reysen, Daar Duyvel ende Doot voor fou te rugghe deyfen, Gebiedt my op een kort, het werdt in kort voldaan. O Heer der Grondeloofe en Rijken Oceaan, O Meester vande Stroom! Monarche der Rivieren! O Vader vande Min! ô Prins der vochte Dieren, Wiens Rijk dat om en om bevloeyt den aarden kloot. 't Is Jupiter alleen, die u in staat vergroot. Daar meed hy sweech en Neech. Neptun met weynigh reden, Sprak, rust u tot de vaart, 'k heb gisteren, en heden, Soo veel gheruchts ghehoort, 't moet in Europa zijn. Verneem waarom, Gheswind nam Triton een Dolphijn, De snelste vande stal, en isser op gheseten, En kloofde windt en stroom, soo dat de golven spleten. Het gunt hem wedervoer, dat waar te langh verhaal; Dan, binnen weynigh tijdt beswom hy de Canaal, En liet het strijken heen, soo tussehen bey de Landen, Aan Bak-boort Enghelandt, aan Stuur-boort Fransche stranden, En dat de hoofden deur, de Vlaamsche Cust voor by, Spijt stroom en inde wint, hy stopte nummer Ty: Hy hoorde wel ghewagh van Visschers, Borghers, Boeren, Dat gantsch Batavia van vreughde was in roeren, Dan noyt en trof hy recht, noch sekerheydt, noch sin, Dies liep hy sonder Loots vrymoedigh Texel in.

Daar was 't in rep en roer met fluyten en krioelen, Men songh, men sprongh, men dronk, men schraapten op Fioelen, En aanden ronden dans foo fonghen Vrouw en Man: Met syn leere, wat mach hem deere, met syn leere leersjes an. Daar na ghefaamder handt, foo riepmen, Mars zy glery, Hew! 'tsa! noch leeft de Geus, wie wacht eens? 't is victory, Een reyne volle kan? wat seghje Evert Vocht? Ia Lubbert Nat-rok, ja! k wed jyme niet verpocht, Laat wanken vry Matroos, ik wil het garen wachten. Den blonden Triton om syn zee-luy hartigh lachten: Maar overmits dit volk soo ralden deur malkaar, Verstondt hy weynigh slots, dus scheyden hy van daar; En heeft de Zuyder-Zee in 't korte over-reden. Vernam van stuk tot stuk in veel Bataafsche Steden, Hoe een van Mars gheslacht ghewonnen had een Maaght: En valsche Satirs uyt een grouw lijk Bosch ghejaaght, Door onghemeen beleydt, en onghehoorde daden, Door wonderbaar vernuft, en Goddelijk beraden: En hoe, en wat triumph de Batavieren de'en, Op wat verscheyden wijs sy stelden haar Tropheen, Hoe hoogh, hoe leegh, hoe wijdt, de blyde vuyren blonken, Hoe klok, geschut, rinket, het gantsche Landt deur klonken, En dat eer langh het volk fou komen uyt het Veldt, Belauwert met de eer en onbela en van gelt, Neptuni bode was verwondert wel ter degen, Is gantsch verheught weer op syn voet'loos peert gestegen, (En als een snellen windt die langhs het water sweeft,) Is hy gelijk een schim, ter Zee-waart in gestreeft, De Trouw tot synen Heer die deed' hem aldus ylen, Hy reysde sonder rust, en maakte korte mylen. Snap Engelandt voor-by, en kost hem beter spoen, Als fomm ge Capiteyns, van onfe Schepen doen, In 't kort, hy quam te hoof, en gingh met luyder talen, Het gunt daar is verhaalt, den Godt Neptun verhalen, Maar Triton kloek van gheest, geheymde syn gedacht, En trok bedekt lijk heen in 't midden van de nacht

Na Cypres in Lawant, daar zynde aanghekommen, Is hy aanstout te landt de hooghte op geklommen, Al waar dat fich onthoudt die niet als minne mint, Vulcani Egemaall, en Martis troetel kindt: Dus gaat het na behoor, 't bestaat op goede reden, Het yser kan Vulcan', en Mars, Vrouw Venus smeden. Ghekomen inde zaal, die als een blixem blonk, Door dien elk oogh op-flagh, van Venus was een vonk. Hy gingh op sijn manier de Minne-voedster groeten, En met ghebogen knien omhelsen hare voeten. Sy heeft hem wederom gantsch vriendelijk gegroet. Dieshiefhy aan, en sprak: ô! eel Neptuni bloet! Godin! voor wiens Altaar ontelbaar Minnaars knielen, En vliegen inde lucht door op-getogen zielen, En voeden met geneught een sonderlinghe pijn? Een pijn daar van sy niet ontslagen willen zyn, Een pijn, een soete pijn, die eenigheydt doet wenschen, Die wilderniffen prijft, haar omme gangh der menschen. De visschen inde zee, de dieren op het veldt, De vog len inde lucht die voelen u gewelt: De meeste vande Go'on u socte lasten dragen, En alles watter le eft moet volgen u behagen: 'k Ben mede van 't getal die uten dienste sta, Die (of ik wil of niet) moet soeken u gena, Ik kom een verre wegh, om sonderlinghe saken, U aan te dienen, hoop, het felfd' u sal vermaken, Geleydt my daar ik mach vrymoedich doen verstaan, De oorfaak mynner komft, 't dient heymelijk ghedaan, De dartele Baaffin antwoorde, 'k ben te vreden, Kom, sey sy, volgh my dan, daar ik u voor sal treden: Hier is vertreks ghenoegh, na lust, na wil, na wensch, Meer als bedenken kan de stersfelijke mensch. Mit trat sy luchtigh voort, met halve cabriooltjes, Soo datse nau de Vloer geraakte met de zooltjes: De deuren op en toe, die gingen klippe klap; Tot daar by 't vryste was, en dat soo met een suaps

Daar word hy flok ghewaar met veel omstandigheden De weder-komst van Mars, en hoe hy hadt ghestreden, Ik eysch u boden-broodt, maar anders niet Godin, Dan dat ghy my begunst ter plaatsen daar ik min. Dat stontse willightoe, daar me wast datse scheyden: Dan Venus kost de komst van Mars niet wel verbeyden, Doch onversiens soo kreegh de lodderlijke Troost, Ten tyden als Auroor de deuren van het Oost Ontgrendelden, en dat f haar Roofen en Robynen, Eerst d'Oceaan, daar na het aertrijk liet beschynen, In 't krieken vanden dagh ontstonter inde lucht, Een schrickelijk gheraas, een vreesselijk gherucht, Van wapenen gheklangh, van pijp, trompet, en trommen, 't Welk Venus metter vaart haast deed te voorschijn kommen, O! daar is mynnen Mars, myn alderliefste Pol, Dat hoor ik an't gheluyt, sprak daar de soete Snol. Den stouten vegher quam ter aarden neder dalen, Daar hadmen moghen sien een vrindelijk onthalen. Wat waffer een ghefmeek, wat waffer al ghefoens, O bloedt! hoe fagh Vulcan, wat was de keirel loens, Wat fou den flocker doen? 't was best voor hem ghesweghen, Hy hadt wel op de koop een oor-vijgh toe ghekreghen. Sy ginghen in 't gheheym, de minne werdt versaat: Maar niet het gierigh oogh, men raakte tot de praat. Na langh en foet ghekoos, met jocken, boerten, lachen, Sey Mars, me Vrouw, ik moet een bede van u prachen, Gantsch buyten uwe scha: maar eer totu ghewin. Och! is in mijnder macht, sprak Venus, de Godin, Yets datik u, mijn lief, mijn hart, sou weygh ren konnen? Na dar hy had bedankt, heeft hy aldus begonnen: Een Jonk Heer t'mijnen dienst, die dubbel my behaaght, Die Ridderlijk te peirt den braven Standaar draaght, Is van u weelligh kindt soo jammerlijk gheschooten, Soo dat hem naast een wijl het leven heeft verdrooten. 1k draagh met hem de pijn uyt vrindschap, dus ghebiedt, Doch u brood-dronken wicht, dat hy de Nimphe schiet,

Die sonder weder-liefd' den Jonghen Heldt doet klaghen, In't bloeyen van sijn jeughd', en't hartje synner daghen, Trooft hem, ik werd ghetrooft, ik heb hem gantich befint, Syn Vader over vroom, dat was mijn echte kindt, Die nnmmer en besweek daar heete koeghels vloghen, Die al te garen fach het wit van yyandts ooghen, Sijn roem, sijn eer en faam, meer als ik segghen kan: En Adelijke deughd, is kundighalle man. Noch leeft hy na de doodt, en fal gheftadigh leeven, Syn gulde daden staan in 't Helden-boek gheschreeven. Dies sal den Naam van Bax in geender eeuw vergaan, Maar eeuwigh tot den end gheduerigh blyven staan, Ook heetmen, wel te recht, sijn vleysselijke Broeders Pylaren vande Krijgh, en Vader-landts behoeders, En worden om haar deughd gheacht, ghevreest, gheviert, Van vroomen hoogh ghe-eert, van Princen gelauw riert, Den desen volghtniet min sijns Ooms, en Vaders stappen, En sal (mijns oordeels) haast beklimmen hooger trappen, Wat dunkt u myn Godin, verdient hy dese pijn? O neen! ô neen; sprak zy, dat mach alsoo niet zijn. Te waardigh is de spruyt, om ongheloont te leeven, Geen Vrouw foo hoogh van staat, of wilf hem geern gheven, Het woordt was nau vol-endt, Cupido quammer aan : Of most op staande voer weerom nyt jaghen gaan. Sy fondt hem schielijk wech, hy dede haar bevelen, De Nyniphe die hy focht, was elders buyten spelen, Hy fagh haar wooningh deur in't woeligh Amsterdam, Daar hyse niet en vant, wat was de lecker gram, Om sijn verlooren reys: doch had wel haast vernomen, Waar hyle vinden fou, waar hyle fou bekomen. Hy kreechse gau in't oogh dicht by't jaloursche Hof, Daar hy het teder hart met soete pijne trof, 't Was, kip, ik hebje daar, los trok het snoode boef je, De vryheyt wertse guvt, verlooren was het schroef je. Den trouwen Minnaar quam, foo hy te vooren plach, Hem docht wel, min of meer, dat hy verand ringh fach

Tot voordeel van sijn Min, dies heeft hy aangehouven. Op Goddelijke eer, en eedt, dees Nymph te trouven. Haar woorden waren neen, men weygerden als kax: Maar 't hartje seyde ja, en wenschten al om B Ax. Die volghden op het spoor, het spoor van groot ve-langhen. tHOEF-YSER raaktevast JOHANNA werdt ghevangen: Gevangen door het net, gebreydt van Trouw en Eer, Heel goet van bloet, van jeught, van deught, en noch veel meer. Denijdt wordt dit ghewaar, vriendinne vande loghen, Heeft flok door raserny een deel Griekx vuyr gestogen, De Duyvelinne vloogh by groot, by oudt, by jongh, En wie haar gaf gehoor, vergiftese de tongh. En al die van haar smout een groote smeeringh hadden, Die kregen voort de gaaf om deughden te bekladden, Te duyden't goet voor quaat, de eere tot een schandt, Het vuyr tot lavenis, het water tot een brandt, Het witte tot het swart, gereghtheydt voor bedriegen, Beleeftheydt voor een smaat, de waarheyt voor een liegen. De trouwe voor on-echt, de suyverheyt voor smet: Verkeert werdt al haar doen; en avrechts haar gebedt. Dit werden haast gewaar dees twee gewenschte Lieven, Wiens eere werdt onschaakt door eere-loose dieven. d'Een-hooren nummer vverdt vergiftight door de Slangh: Maar in het tegendeel, de Slange dood lijk bangh. De vvaarheyt vverdt bedekt, door schijn van vvare reden, Doch haar geringste straal kan 't al ten af-grondt treden. De logen is vergift, en treft de vvaarheydt an, Die suyver is, nochtans, de logen barster van: Nu leydt de Nijdt, van spijt geborsten door het kallen, De tongh, haar eygen sveert, daar isse in gevallen. De trouvve harten zyn gekomen tot de rust, IOHANNA heeft haarvvil, en WILHEM sijnelust, &c. Blijf nu niet op de hooght' Vergode Sangeressen, Daal van 't geneuchlijk spits met u geleerde lessen. Waar is u soete Rey doch berer aan besteet Als aan dit lieflijk paar? aan niemant, dat ik vveet.

Volmaakt doch Hymensvreught door u begaafde talen, Apollo sal eer langh by u hier neder dalen. Wiens speel, en u gesangh, staach komen over een, Beuw uwen Helicon een weynich hier bene'en. Laat Pegafus de kruyn van uwen bergh begieten, En laat ons hier de vrucht van Musica genieten: Doch soo't niet zijn en mach, daar ik uom begroet. Soo stort een weynich ne'er u Hypocreense vloedt, Op dat wy na den eysch ons teere hars nen laaven, Deel ons een weynigh van u ongemeene gaaven. Dat haastich dit geschie, vvant 't is alreede laet, Den dilch is gansch beset met menschen en gebraat: En Amphion die toetst sijn pesen ende snaaren. Indien Matroos aldus mocht na Oost - Indien varen, Van duysenden niet een en bleefter aande vval, Wip om de kleyne vaart, Oost - Injen vvaar het al. Laat ons der Musen gunst met lijdtsaemheyt vervvachten En ondertusschen hier nae vreed' en vreughde trachten, En vvenschen dese schat de Bruydt en Bruydegom, De rest blijft in de pen, tot ik eens by haar kom.

Stuer Recht.

J. VANDER VEEN

Vv

Bruy

# Bruylofs-vermaak,

Toe-geeygent den Eerentvesten longhman

# WILLEM VREINCK,

ENDE

De Eerbare, Deught-rijke Ionge Dochter

## BARTA MVYLLEMANS.

Vercenight met den Bandt des Honwelijcks binnen Deventer, den 26. October 1630.

> Door duerte, krijgh of pest Geen minne vvert ghelest.



Aat vry preeken alle Secten: Laat vry preeken d'onbevlecten: Laat vry preeken wie dat wil, 't Zy tot treves of geschil. 't Zy van oorlog ofte vrede, Of yet anders inde stede.

Preek vry Paus en Cardinaal,
Met al u geschooren knapen;
Jesuiten, Leken, Papen,
Preek vry, Luther en Calvijn,
Preek vry, Menno en Armijn,
Laat vry preken Zwinglianen,
Puriteynen, Arrianen,
Libertijn en Perfectist,
Socinianen en Sophist,

Robbert Robbertsen den flouwer. Den Mennisten Bruyloft-houwer, Ian Taurens, int fuchtend huys, Broeders van de Rose-cruys. Turken, Ioden ende Heyden, Knipperdollingh, Ian van Leyden, Preek vry, Preek, Ian Alleman, En wat lepel lecken kan, Preek dat al de kocx op schaffen, Preek vry dat de honden blaffen, Preek de balken vry ontwee: Roep van hier tot over-zee, Vult met preken lege sacken, Vultmet woorden regen-backen, Preekvry van de Bijte-bauw, Preek vry van Ian Soete-kauw, Preek vry wat ghy kont bedenken. Preek vry van wat in te schenken, Preek dozijn - werk op de koop, Preek vry alles over-hoop, Preek vry dat de huysen vallen, Preek om Land en Luyd te gallen, Preek vry om de Rofe-crans. Preek vry om de beste kans, Preek tot spijt van Prins en Heeren, Kont ghy daar u moes me smeeren. Preek de reutel uyt de borst, Preek van Mechtelt Fijntjes worst, Preekvry reusel uyt de Swijnen, Preekvry suyker uyt rasijnen, Preek vry ellef ellen langh, t Minnen gaat sijn oude gangh.

Al den ouden raat van Grijs-kop, Al de liefd' van Reyer-Broer Al het stueren van Claas roer, Al't ghevley van Pieter Troosten, Al't ghesnak van Maat van Oosten, Al bet bidden van Jaap Soet, Al het knorren van Ian Roet, Al't gherok van Stoke-brantje, Al't ghesnap van kekel Iantje; Al het snorken van Hans Mof, Al het blasen van Heyn Pof, Al het lieghen van Iob Fluyter, Al't krakelen van Gijs Muyter, Al't ghevloek van Albert Sweer, Al' ghebiedt van Rijk de Heer, Al t belooven van Ioost Gever, Al't ghetril van Iasper Bever, Al 't ghetier van Wouter raas, Al't ghedreygh van Evert Baas, Al't ghedwingh van Pouwel Rechters, Al't ghebraak van Vaartje Vechters, Al t gherijm van Thomas klink, Al't ghefingh van Marten Vink, Al het quelen van Tijs vrolijk, Alhet schelden van Frans Olijk, Alhet fuer fien van Geurt Eek, Al't ghestreel van Gerrit smeek, Al't gheklop van Gooffen Touwer. Al't gheplaar van Berent Brouwer, Al de goetheyt van Piet Sul, Al de stuersheyt van Aart Bul, Al tghekook van Symon Schaffer, Al de wreetheyt van Leeuw-straffer, Al de deughd van Karel vroom, Al de vrucht van Lambert Boom, Al den yver van Coert Wacker, Al't ghekne van Jochem Backer, Al de leer van Karsten Christ,

Al'tbedrogh van Reyntje List.
Al het licht van Adam Fackel,
Al't ghestamer van Floor Hackel,
Al dit wesen, al en al
Leyt gheen minne van de stal,
Niemant kan het minnen keeren,
Als alleen den Heer der Heeren,
Anders heeft de min gheen dwangh,
't Minnen gaat zyn oude gangh.

TOch de suyker-mondt van Soetje, Noch de mildicheyt van Goetje. Noch't bedrieghen van Jut Vals, Noch 't gheflaar van Elsje Kals, Noch de reynigheydt van Claartje, Noch de aaardigheydt van Aartje, Noch 't ghesteen van Betje Seers, Noch het morssen van Griet Smeers. Noch het speelen van Lijs Lotters, Noch 't gheschraap van Neeltje Potters, Noch de schat van Joosje Wins, Noch de boosheyt van Geert Spins, Noch de loose strik van Lijntje, Noch de vroolijkheyt van Wijntje, Noch't ghelek van Curne Snoeps, Noch de stank van Claasje Poeps, Noch het schoon ghelaat van Beeltje, Noch de edelheydt van Eeltje, Noch de kuyffche Maaghdaleen, Noch t ghedult van Trijn van Vreen, Noch de zangh van Jaapje Lijsters, Noch 't ghekraak van Anne Bijsters Noch de kunft van Sara Cols, Noch het vroeten van Truy Mols, Noch de schotsheyt van Aaglit Enghels, Noch rgheklink van Stijne Benghels, VV 3

Noch de lust van Willemijn, Noch de brieven van Francijn, Noch de lucht van Haasje Loop al, Noch't gelors van Marri koop al. Noch't ghewas van Rijkelandt, Noch het wout van Niesje Brandt, Noch't gesnap van Leentje Labben, Noch t gekijf van Aaltje Crabben, Noch de vrees van Barber Noots. Noch de last van Swaantje Loots, Noch de simpelheyt van Duyfje, Noch't gheslemp van Engel Struyfje, Noch t geschrob van Teuntje Feyls, Noch het luk van Lief jen Heyls, Noch't geklaagh van Fenne Wemoets, Noch t ghesucht van Josser Demoets, Noch het Wals van Fransje Frans, Noch't gespringh van Dieuwer Dans, Noch geen raat, geen daat, geen schryven Kan de minne doen verdryven, Al fiet Besje noch soo bangh, t Minnen gaat syn oude gangh.

Aat praten wie dat wil, laat haspelen, laat spinnen,
Mijn over-groot-vaars neus die kreegh de reuk door't minnen,
En Besje-Bouwes mondt en kreegh niet eer de smaak
Voor dat haar Vaar en moer geraakten tot de zaak
En Willem had niet eer de rechte lust om leven,
Voor dat hem Barta hadd het soete ja gegeven,
En Barta die en had niet eer haar's herten lust,
Voor dat sy Willem schint minnen welgherust,
Nu zyn sy aan den rey: Syn hart springht cabriolen,
Sy veyns haar soo sy wil: maar volght hem op de solen,
O lieve soete Paar daar is wat meer te doen,
Daar hoort wat meer ten dans als enkel-soolde schoen,

Het noodighste dat is de wackerheydt van leden, Om na de rechte maat de spronghen te besteden, Dit spreek-woort is ghemeen maar dient wel tot vertoogh, Seer lut tel heeft de min de veer-kijk op het oogh, Men siet nau eerst te recht voor datmen is ghevanghen, De min is een Harpoen, daar blyst wat veel aanhanghen, En vraaght ghy wat dat is, men sal 't u doen verstaan, Voor eerst sit ghy in stok met vaste boeyen aan.

## Siet en hoort, verstaat het recht, Dit is Maaghschap van de Echt.

COrghe om fich te gheneeren, Sorghe voor de kost en kleeren, Sorghe voor den huys-raat, Sorghe voor het linwaat. Sorghe voor de kinder-doeken. Sorghe voor papier en boeken, Sorghe voor de luyr-mant, Sorghe voor het schelp-zant, Sorghe voor een wiegh en deken, En wat daar mach by ontbreken, Sorghe voor de baker-mat, Sorghe voor een muys-kat, Sorghe voor de glafe-ramen, Sorghe voor het kinder-kramen, Sorghe voor het Vroet-wijf, Sorghe voor een broot-knijf, Sorghe voor het schoorsteen-veghen. En om anders wat te leghen. Sorghe voor de turf en hout, Sorgh voor keerssen seep en zout, Sorghe om het goerte styven, Voor het wasschen ende vryven, Sorghe voor het tin-gheschuer. Sorghe voor de huys-huer,

Sorghe voor de spinnerocken,
Sorghe voor de swavel-stocken,
Sorghe voor een dienstmaaght,
Die int sorghen sorghe draaght,
Sorghe voor het kint te draghen,
Sorghe voor een kinder-waghen,
Sorghe voor het school gaan,
Sorghe voor vroegh op-staan,
Sorghe om een gard te maken,
En meer ander seven-saken
Schakelen heel vast an 't minnen,
Noch vergheet ik worste-pinnen.

TA't rijmt of 't rijmt sich niet, het is ghelijk wel waar, De min is schier van kracht, oft Adams Appel waar; De minn' is lieffelijk, aanlockend', vol ghenuchten, Den Appel scheen te zyn het puyk van alle vruchten, Maar als hy wert ontfaan, ghenooten en ghesmaakt, Doen saghen d'eters eerst haar properheytjes naakt. Na minne-snoepery, int korte over-loopen, Ghetreden in de Echt dan gaan de ooghen open, Dan sietmen watter schort, dan sietmen watter faalt, Dan komter forg op forg, ghelijker is verhaalt. Sacht, holla, hoogher niet, men fou wel foo veel kallen, Dat Bruydt en Bruydegom de moedt sou laten vallen, Nu uyt een ander vat, nn uyt een ander kraan, Ik keer dat blaatjen om, O Vrienden't sal wel gaan, t Om-armen is soo soet, soo soet ist sollebollen, O bloet, foo foet, foo foet, als varkens-vleesch met knollen Als boter op de vis, als peper op de pens, Als suyker in de wijn, en knap-koek in den mens. Nu dat is uyt ghepreekt, ik wacht op maal en voeder, Als WILLEM Kraam-heer is, en BARTA blye Moeder.

Ha, ha, ha, ha, ha,

Lever.

#### REY

## Van de Yssel-Nymphen.

Op de stemme :

Di moy, di moy, Birenne, mon ami.

A I Floraas vreught en Ceres soete Lief,
Is veer van hier ghevloden na het Zuyden,
Voor ons helaes! te grooten ongherief,
Verdort, versoort, syn bloemen, loof en kruyden.

't Verwelkte groen ghebruyken wy by noot, Om't kuyssche hooft van BARTA te bekroonen, Is kleyn de daat, de gunst is meer als groot, Omonse Spechoot dankbaarheyt te toonen.

O Pallas Maaght, Dianaas Gesellin, Nooyt wordt besmet dijn eer noch kuyssche zeden, Hoe komt dat uvermeestert heeft de min? Wiens pylen nooyt, als nu, dijn hart door-sneden.

Doch Iovis wil is quaat om weder-staan, Hy ist die dwingbt den blixem, wint en reghen, Hy ist die weet al watter werdt ghedaan, Hy ist ot goed, maar't quaade niet gheneghen.

En, u die zijt syn Dochter (door de deught,)
Sal hy ghewis na syn behaghen stichten,
Dus ist syn doen, en niet de geyle jeught,
Noch't blinde Wicht met sijn broodt-dronken schichten.

Heeft dan, heeft dan den Hemel dit voorsien? En dese Echt int gulden Landt beslooten, Wie drommel sou dan durven dit verbien, Wat Lab soe koen om dit rontom te stooten.

Sie hier vermenght het suyre met het soet, Ons lacchen met ens alssem bitter schreyen, Wy syn verheught van 't gheen u is ontmoet Enook bedroeft dat wy nu moeten scheyen.

# Feeft-Dicht,

Toe-geeyghent

Den Ed. Eerentfeste Manhaste

## ARNOLDT BRANDT,

Ende de Wel-Ed. Deught-rijke Ionge Dochter,

### Iuff. HILLEGON DE vanden BOETSELAER,

Vereenight inden Echt den 12. Iunij 1631.

Ghy Leeuw en Beire dwinger Die door't fwenken van een Slinger Sauels Heir vol Coortfich bloet Wederom gaaft troost en moet. O, Ghy vroomste van de Helden Die u hart en Harpe stelden Tot een lof, en eer, en pronk Van die u den Scepter schonk. O, ghy Israliten stichter, O, ghy soeten Psalmen dichter, O, ghy Hemelsche Poët, Harder, Koningh, en Propheet. O, ghy Geeftelyken Sanger Doe ghy waart van Godheyt swanger Klonk en zong u stemen spel, Ons tot leer in Ifrael. 'k Heb u versen wel deur-lesen,.

> Die ik prijs, en heb geprefen, En ook fal mijn leven langh, Boven eenigh ander zangh.

> > Wie

Wie sou niet den lover loven, Die in desen gaat te boven Aller eeuwen dichters dicht, Als de Zon het Starren licht. Hebt des Hemels glans en luyster, g Hebt des werrelts damp en duyster, g Hebt de droef heyt en de weeld Elk na mate af-gedeelt. g'Hebt des Heeren kracht en daden, g Hebt der boosen slimme paden, En der vromen vromigheyt Sonder Dicht in Rijm geseyt. Hoe ghy u in God verheughden Dat ghy wederom verjeughden Even als een Adelaar Speelt ghy op een hooge fnaar. Dit's een onbegrijp lijk wonder, Ta, den oorsprong vande Donder. En de gangh van Eb en Vloet Is foo vreemt niet als dit doet. 't Is den Arent, en gheen ander, 't Is gheen Phoenix noch Salmander Die van vuyr en zonne-schijn, Alfmen feyt, ghebooren zijn. 't Lijkt de waarheyt gantsch oneven, Dat den Arent oudt van leeven, Soude worden frisch en jongh, Maar lofwaardigh is de tongh. Boven alle ander tonghen Die dit eerstmaal heeft ghesonghen, Die dit stelde kloek van fin

So yemant dit bewijs niet wel en dunkt te rymen, Die breng sijn los geloof, men sal't wat vaster lymen, Doch't lymen voeght niet wel voor ongeleerde mans,

Droegheen Croon en Godes min.

't Past jonge Greeken best gevoet met Pape Frans, Wiens lust wert in-gesult met versche poetserven, Vermengt met drank en klank, en Jovis snoeperyen, En't schraapsel van Fioel, gekoelt met grove Bas, En faus van Spangjolet, Courant en Bargamas, 't Is lecker in 't begin, en smaakt na Venus straaltjes, Maar't grondtsop (heel verkeert) is bitter, kaal, en schraaltjes, Wie dele Compost lust, en ete niet te grof, En taste niet te diep, maar scheppe boven of, 'k Meen Midas kind ren niet, die in het Gout versmooren, Maar Phæbi eel geslacht, van hooger Geest gebooren, Waar heen mijn Mufa doch, my dunkt dat ghy verkiest Een schaduwe daar ghy u selven in verliest, En isserniet geseyt van wonderlijke dingen Die David met andacht wel eertijts plach te singen, Te toetsen op sijn Harp, te spelen voor den Heer, Dat hy (alfoo hem docht) verkreegh sijn jonkheyt we'er. En by den Adelaar dit selve vergeleken, De Wijfe tot een Les, een Leere voor de Leken. Hier van heb ik ghesien geen qua gelykenis, Soo anders (dat ik fach) den rechten Arent is Daer David van getuycht, doch willen't daar by laten, En treeden tot de saak, en heusch lyk daar at praten, Indienmen my gelooft, foo win ik dubbel spel; Gelooftmen my oock niet, soo ist maar enkel wel.

### Schaduvve.

A dat de frissche Lent sich lieff lyck ging verschuylen in Ceres Vader-landt, of in de zuyder kuylen, Of daer de Jacht-Godin gemeenlyk baden komt, Ons latende tot fooy, veel kruyden en geblomt, Veel onder-aardich ghewas, en vruchten half geboren, Veel jong en dartel vee, en boven al het Coren. Na dat de koele Mev vertrocken was niet wijt, Op eennen morgen-stondt, op 't soetste vande tijt,

Dat door het yffels kleet met Rosen en Robynen, Om hangen met Couraal de dageraat quam schynen Die my (alft vaak gebuert) noch in het legher vondt, Heeft sprakeloos geweckt met haren rooden mondt, En soo het scheen, verweet my't sluymerige rusten, En prees de wackerheyt, ontluyker vande lusten, Verguicker vande Geest, de zayer vande kunst, De leydiman vande deughd', en aller vromen gunft: Den angenamen dagh gaf reden my te reppen, Om buyten inde lucht den adem te verscheppen, Te varschen het gemoet, te wackeren de le'en, En't ooge te verza'en, dus ging ik my vertre en, Nu hier, nu daer, int gras, by lommerige bomen, Soo om, en weder-om, tenlesten, by de stromen, Die onse Ange-stadt maackt rijk en dubbel stark, Van schatten onbenoemt, of eenigh bollewark, Niet verre vande Grift die Drusius deed spitten, Daar sach ik op de hooght, een grooten Arent sitten, Een Arent, die soo'k heb wel voor en na verstaan, Geen Duytschen Ad'ler vreest, noch Koekoek van Maraan: Een Arent wel bedaaghdt, ontrent de veertich Jaren, Tot vliegen wat te log, maer wacker om te paren, Als Jovis Adelaar in Venus beugel baan, k En fach sijn sprongen niet, maer wel een statigh gaan, Ik liet hem daar hy was, en gingh na Jan-ooms keuken, Vermits een grage sous my deed de mage jeuken, En weynich tijdt daar na gingh ik den selven keer, En vond oock ander maal den selven Arent we'er, Doch niet in sulken staat gelijck hy was voor desen, Maar jeuchdich van gelaat, van gangh, van aart, van wefen, Van wieken en van als, heel cierelyk int oogh, Sijn vlucht ook even eens gelijk hy eertyts vloogh: Dewijl ik met noch een dit wesen over leyde, Quam daar den den derden by, de vierde me en seyde, Het gene dat ghy siet heeft fyn volkomen standt, De minne maakt hem groen, van min den ARENT BRANT.

Dus:

Des Arents snel gesicht bestrijt het licht der Sonnen.
Maar dese, van deschijn sijns Liefs is overwonnen:
Geen Arents ooge van der Sonnen ooge smart,
Maer dese, door het oogh krijght stralen in het hart:
De Adelaars de lucht en vlucht in 't wilde wenschen,
Maar dese kiest het gaan, de aard en tamme menschen.
Hierom myn vrienden, die ghy ginder sitten siet,
Gelooft my vry te recht, dat s Davids Arent niet,
Maar soo het u geliest myn goede mee-ghesellen
Sit neder in het groen, soo wil ik u vertellen
En helpen uyt den droom, en seggen wat het is,
Want 't gene dat ghy siet is een gelykenis.

### Het licht.

I seen Arent met den name. Maar geen Arent inder daat, Vroom, geschikt, van goede Fame, En van geen geringe staat, Kloek van moet, van daat, van rade, En gedienstigh alle man, Die het goede uyt het quade Rijk lick onderscheyden kan, Die wel heeft gheproeft te vooren \*sWerreltsongestadigheyt. Ia gewonnen en verloren Wat hem God had toe-geleyt. Dus heeft hy bezeylt de haven Van het dampige geklach, Doen hy most heel leegh begraven Dat hem boven't harte lagh. Maar gelijkmen fiet ghebeuren Alle dingh heeft sijnen tijdt, Narren zijn't die altijt treuren, Of gestadigh zijn verblijt.

Soo heeft oock de tijt en stonde Maar de Heere boven al Hem getroost met HILLEGONDE, Die sijn by-slaap wesen sal. Siet mijn vrienden dit's in't korte Dat ik u vertelle, maar Ofter u noch yets anschorte Leest de Rey eens van dit Paar.

Rey.

A Rnold en ghy Hillegonde
Dat ik nu wat spelen konde
Tot een lust vermaak en lof
Om u Feeste te vereeren,
'k Sou my als een Switser weeren,
Maar mijn Rietjen is te grof.

Grof, of fyn,'t moet lyckwel klinken,
Ist wat lam soo mach het hinken,
Als myn slinker voet nu doet,
Doch die is bykans genesen,
't Moet soo inde Werrelt wesen,
Hallef tussichen mal en vroet.

Die hier al do Wissen prysen,
Die en prijs ik voor geen Wysen,
Werrels Wissen zijn by Godt
Gansch en al voor nul gerekent,
Want hy heeftse soo getekent,
Voor den Heere zijnse sot.

Die te hoogb ten Hemel zeylen,
Die te diep den Afgront peylen,
Die door kloeckheyt 't Recht verkeert,
Die daar wanen te bedieden,
't Wonder datter sal gheschieden,
Dat zijn Gecken seer geleert.

De Geleerde mogen Rechten. De Soldaten mogen Vechten, Ende Campen om den buyt, En de Kokx de Sausen proeven, De Studenten mogen schroeven, 'k Houdet met mijn Harders Fluyt.

Daar wil ik me quinkeleeren,
Daar me God den Heer der Heeren
Loven na mijn slechtigheyt,
Die ik bidde, dat u Croone
Onder-stutte, ende toone,
't Paatjender Gerechtigheyt.

Ik wil uwe Namen vlechten, God wiluwe harten hechten Met een trouwe Gulden Bant, Adelaar sal Boetselaartje, Boetselaar sal Adelaartje Minnen met een kuysche Brant.

Tot de Bruydt.

Ey, waarom sit ghy ver slagen Met de Oogen ne'er gheslagen, Ist door vreeselose schrik? Denckt; mijn Moeder ende Vader Hebben minnelijk te gader Even soo gedaan als ik.

Tot den Bruydegom.

'k Wil utijt noch mate setten, Want de min en acht geen wetten Maar, gold my de Wagen-vracht, Ik en sou niet langhe beyden Om de Bruydt na Bed' te leyden. Ende segghen goeden nacht.

Onder de Rosen, Arnold.

't Gene ghy nu hebt verkregen
Dat ontbracker an u zegen,
Hier me eyndiget u leet,
Neem goe dagen ende nachten.
En als ghy't eens wel kunt wachten
Denkt om my, Gelijk ghy weet.

# Feest-Dicht,

Toe-gheeygent den Erentvesten longhman

# ALBRECHT van WARNSHOF,

Ende de Wel-deught-rijke Ionge Dochter

#### SARA MARIA.

Vereenight in Houwelijk den 8. April, Anno 1632.



N't midden vande Lent, en 't friste vande daagen Wanneer de Dochter van Latona wenscht te jaagen, En Phœbus wederom met heete minne-lust Syn eerste Lief omhelst, sijn koele Daphne kust, Wanneer dat Mensch en Vee van tegen over 't zuyden

Verhaugen in het groen, vermeyen in 't gewas,
De Satirs in het bosch, de Nymphen in het gras,
De Dieren in het wout, 't Gevogelt in de boomen',
De Schapen in het velt, de visschen in de stroomen,
De Byen an de blom, de Slangen in het riet,
En alles watter leeft uyt ander oogen siet,
Ik segge' om dese tydt soo woude sich verluchten
De tydingh-sieke Faam, Vooghdesse der gheruchten,
Vooghdes van nieuwe Maar, die stadigh lost en laadt,
Die staadigh baart en teelt, en altydt swanger gaat,
Vooghdesse van de praat, en van de praat gebooren,
Met ooren nummer leegh van quaat en goet gewagh,
Met tongen van Metaal die 't brengen anden dagh.

## De Mensche door't Gout VVert vveeldigh of stout.

Is legher als de lucht en hoogher als de aarde,
En wert met recht ghenaamt het huys van Lief en Leet,
Van Mulciber wel eer (alsoo men seyt) gesmeet,
Van t wenschelijkste stof, of edel Clink-klank-clierom,
Daar Bacchi knechten nu noch koopen Wijn en Bier om,
Daar Midas kind ren nu noch werden om gheacht,
Van slechten an-ghebe en, van wysen uyt-ghelacht,
Een stof, een krachtich stof, dat Venus brenght an 't mallen,
Dat Atalante doet plat op den rugghe vallen,
Dat Mars op 't vaste landt, Neptunus inde vloedt,
En Pluto inde Mijn doet wagen lijf en bloedt,
w En willen van 't Gebouw gheen eyghenschap betoonen,
Maar noemen 't Hof-ghesin die by de Fama woonen,
Voor al, soo zynder twee de naaste hares raats,
Die nevens hare Troon bekle en de hoochste plaats.

## De waarheyt heeft strijt, Die nummer en slijt.

Dees' hebben by de Faam het opperste vermeughen,
Maar tosschen dese twee is eenen strijt ontstaan,
Die altijdt is gheweest, en nummer sal vergaan,
Sy kanten teghens een, de waarheyt werdt verschooven
Door een versierde kracht, maar raakt ten lesten boven,
De zeghe blyst by haar sy winnet staach de kans,
Om dat sy is omringht met eene zonne-krans:
In teghendeel, soo komt ghewapent om te kampen
De Leughen, dik bewolkt met bruyne nevel-dampen,
Om-gordet met de huyt van dalder-eerste Slangh,
Die d'onghebooren mensch' brocht tot den onder-gangh,

Sy spout van veers het slijm en gift der swarte padden, Om 't reyne witte kleedt des Waarheydts te bekladden, Dan hoe sy nader komt, hoe minder datse steekt, Maar d'ed'le Waarheyt treft en door de wolken breekt.

## Het ghekal is over al.

Men fou door Cijffer kunst te recht nau konnen stellen, te Getal der Nimphen die devlugghe Faam versellen, Op aarde en is gheen plaats daar menschen syn gheteelt, Of zy en heeft daar van al vry een groot ghedeelt, Op aard is gheen gheslacht behalven d'aart der stommen, Of sy en heeft daar van of min of meer bekommen, s'En draaght gheen onderscheyt, maar neemt ghewilligh an, Die maar het tonghe-bladt een weynigh roeren kan, Dies is het dan ghenoegh, dat wy dit laten dryven, En dat wy maar alleen het speule-gaan beschryven Van die, die werdt ghenaamt Goddinne van 't Gerucht, Wiens Eexterige sangh vervullet aard' en lucht.

### De tydingh is een loopend' vyer, Van d'ander vverrelt komt se hier.

Daar fich Aurora met de blonde Son verlusten,
Daar stakse haar Trompet, daar deed se wacker los,
En blies, hoe Frederik won Wesel en den Bos,
En hoe Marane most met schand' de Velu laten,
En al het snoo ghespuys van Keysersche Croaten.
Van daar is sy gheswind' na 't Noorden toe ghekeert,
Daar Bacchus aldermeest werdt door den dronk ge-eert,
Maar sach dat nu sijn Hof schier was te niet ghekomen,
Door dien een deel sijns Rijkx van Mars was ingenomen,
Doch alles watse sach, en yeder dee verstaan,
Dat sullen wy om re'en met kortheyt over-slaan.

Yy 2

Gewekeu

Geweken van de Rhijn ghescheyden van de quaden, Belanden sy daar na op twee-en vijf-tich graden, Al waar dat sy Neptun heeft Boden-broot gheeyst, Ik kome (sprak de Faam) uyt Indien ghereyst, U kind'ren varen wel, haar manghelt niet met allen, t Syn Leeuwen op de Zee, en Katten op de Wallen, Sy kunnen flinkx en rechts: doe heeftse voort vertelt Hoe dat het over al daar was in t Landt ghestelt, Met gaffe haar ter vlucht met uyt-ghespreyde wieken, Besiende 't Roomsche volk vermenghelt met de Grieken, Int kort, fy fach het al wat inde werrelt was, Vergat ook nier op't lest den lustighen Pernas, Daar vantse wel te pas de neghen Sangh-Godinnen, Die niet dan suyvre Vree en hooghe Wijsheyt minnen, Van dese word de Faam seer minnelijk onthaalt, En sy heeft met een groet dit vrindelijk betaalt, Gheseten in het groen op 't schoon tapijt det bloemen, (Daar fich Natuer alleen Baasinne van mach roemen,) Word onderlingh ghevraaght van waar dat Fama quam, En waar sy was gheweest, en wat sy goets vernam, Sy scyde 't waar te langh myn reyse te verklaaren, Of wat ik heb ghehoort, ghesien of wedervaaren, Doch waar wel onbeleeft soo ik uniet voldee, Ja niet alleen in dit, maar in veel grooter Bee.

### Daar d'een na haakt, Den and ren laakt.

Ik heb den Duytschen Creyts, en hoe't daar is gheleghen, Ghesien (sprak Fama) en vernomen wel te deghen, Den Sweed' behout het Velt, en gaat heel wacker voort, Wat zynder op een kort al duysenden vermoort: Met heeftse eens ghehoest, en willende hernemen Den adem, sachse dat de-Musen schier beswemen, I e kloekste vanden hoop heeft als een loof ghetrilt, En beesden als de Coorts', soo krank was haar de milt,

Sy waren al te saam besturven als schaarlaken, Men reegh de Borsjes los om in 't fasol te raken, Men sprenkelde met eek, men haalde specery Men brochtet noch soo veer het quam een weynich by: Doe nu een yeder we'er verkreegh sijn oude wesen, Soo isser een van al in evel op-gheresen, En siende over-dwars soo sprakse tot de Faam, Ghy waart ons wellekom, eu nu onangenaam, En weet ghy anders niet te kallen als van Kryghen, Soo gaat van daar ghy quaamt, of wilt ten minsten swyghen, Draaght kennis wie wy zyn, en schikt u na den tijt, Gaat krabbet inde aard, en ruyket waar ghy zyt, Hier woont de ware Liefd, Barmherticheyt en Vrede, De Wijsheyt, Cuysheyt, en de loffelijke Zede, De milde Dankbaarheyt, Ootmoedicheyt en Eer, De Soberheyt, en noch veel ander deuchden meer, Daar mede satse ne'er, en heeft voort stil ghesweghei... Daarteghen rees de Faam, heeft heusselijk gheneghen, En badt vergiffenis indien sy had misdaan, En sprak, 'k en kan u les in 't minst niet tegen-staan, Maar soo het u belieft de gramschap ne er telegghen, De oorfaak mynner komst wil ik u geren segghen Daar op was da ntwoort ja, vermits dat ghy u mijt Niet eens te reppen hier van Oorlogh, Moort, of strijt, Dit worde toe-ghestemt, dies met gebloosde wanghen Begon de goede Faam, en heeft dus anghevanghen.

## De goede Faam Voeght veel te saam.

N't vrye Nederlandt is een vereende Stadt,
Die Vyandt ende Vrient van grooter waarden schat.
Een Grendel van het Landt, bequaam en wel-gelegen,
Die k wensch' en wenschen sal een ongemeene zegen,
Wiens hoogh verheven kruyn sich spiegelt in 't Cristal
Des Yssels, welkers vocht versterkt haar stercke wal,

Van buyten keert de stroom de Spaansche Tyrannye, Van binnen leeft een hart van Stale Borgerye, Wiens onverwonnen moet ik tegen wille swijgh, Om datmen my gebiette swygen vande Crijgh, Een ander staat het vry met Lauw ren haar te kroonen, En my alleen met gunst haar vrientschap te betoonen, Gelijck ik ben verschult tot ware danckbaarheyt, Voor d eere diemen daar tot mynen lof verbreyt, Dies heb ik kortelingh daar mynen dienst bewesen An twee, die ik van sucht en quelling heb genesen En uytterlyk gelaaft haar innerlyke (mart, Die sy door oogen strijt ontfingen in het hart, Het was de minne die haar zielen hiel gebogen, Die door het ooge in thart inwendigh komt ghevlogen. De harten waren't eens, de oogen hielden spraak, (Wat mangel wasser doch, wat schorten an de saak?) Zy waren frisen jong, gesont van lijf en leden, Goet-ronts, goet-zeeuws, oprecht, geschikt van goede zeden, 't Ontbracker an geen goet, 't ontbracker an geen moet, t Ontbracker an geen vleys, t ontbracker an geen bloet, t'Was alles soo het sou na't oordeel vande menschen, Het potjen ande haal' men kost niet beter wenschen, Noch moght de knoop niet toe, voor ik en wasser by, Nochtans soo was ik daar, en lijkwel sochtmen my, Men focht met stille trom en was niet eens verloren, t Was al, de Goede Faam daar moeten wy na horen: Dit Houw lyk worde klaar, deur Godt en mynnen Naam. Hem zy alleen den lof, en gunst de Goede Faam. Hier mede neechse we'er, en sprak, o myn Vrindinnen Beminden van Apol, Geleerde Sang-Godinnen Sult weten dat de tijt van mijn vertrek genaakt, Hoe wel mijn hart en fin by u te blyven haakt, De trou van dese twee die salmen haast bevesten, En dan, soo salder syn een struyf of wat ten besten, Een schink, of ham, of hesp, of spek, of Varkens vleys De oorsaak deser Feest is oorsaak van myn reys,

En strecket tot versoek of minnelyk begeeren, Dat ghy dit lieve Paar met Spreuken wilt vereeren, 't Zy kort, of langh, of smal al heeftet niet om 't lijf, Het rijmt, of trijmt sich niet, alleen om tydt-verdrijt, Voldoet ghy dese bee ik sal my danckbaer tonen, En dat ik niet en kan mach u den Hemel lonen, Daar mee besloot de Faam haar reden en begeer, En trat doe wat te rugh, en sat we'er soetjes ne'er, De Musen op een kort, antwoorden soet van zeden, Wy fullen u voldoen, 't versoek bestaat op reden, Maar nademaal de tyt u weygert lange tijt, Sal onse kleyne gaaf, zyn u, niet ons verwijt; Derhalven fullen wy in 't kort wat outs ontleden, Doch het wert somwylen nieu het lange wijl verleden, Flok schreven sy in haast dit weynigh voor de Jeught, Gelijck ghy int vervolgh hier sien of lesen meught.

Rijmen ende Gezangh der neghen Musen ofte Zang-Heldinnen.

CLIO.

De rijkste Bruydegom en Bruyt Die quamen't alder-kaalste uyt.

De Bruyt was moeder naakt de Bruydegom sonder hemt.

MELPOMENE.

O bedroch, Leefje noch.

HOort hoe dat Jacob klaachde en fey ik ben bedrogen, Dit is myn Rachel niet, de Bruyt heeft fwacke oogen:

Maar

Maar Lea is de outste antwoorde Laban doe, Dient wel en hebt gedult soo krijghdy Rachel toe, Dat deed den vromen hals, en heeftse oock verkregen Een kostet hem niet doen, de man was heel verlegen, Een Jacob hadder twee, eer was hy niet te vre en, Twee Jacobs hadden nu by-kans genoegh an een.

#### THALIA.

De min die is somvoijl soo groot, Dat die derf strijden met de doodt.

Toe dorst Tobias inde minne roese-moesen,
Hy vraaghde na geen doot, hy pasten op geen droesen,
Doen hy sijn Sara sach, heest hy misschien gedacht
By sulken Engeltjen en heest de Droes geen macht,
Daarom o Bruydegom en wilt toch niet vertsagen,
Want Sara kan den brandt en spokery verjagen.

#### EUTERPE.

Op de stemme:

Wat hebik om haar al tijdt versleten.

Omt laat ons vermaken met finghen en spelen Dees' Nieuw'-gehoude de Bruygom en Bruyt. Met lonkjes en dronkjes wat kusjes om delen, Soo dryvet den waker den slaper uyt, Want weldoen ende vrolyk wesen Dat wort van Davids-Soon ghepresen.

#### TERPSICHORA.

DE Nieuw-ghesloten in sachte Boeyen
Die wenschen wy vrede en hemelsche sin,
Haer liesde die moet soo schynnelyk groeyen
Als of sy woekerden met de min,
Hier toe verleene heyl en zegen
Den Leytsman vande rechte wegen.

#### ERATO.

WY wenschen gevoedet met wyse ghedachters.

It Harten gemoet van al Alberecht,

En datmen Sara by Sara mach achten,

De kuyssche Spieghel van den Echt,

Soo datse haar in alle zeden

Gelijk haar Dochter na mach treden.

#### CALIOPE.

DE minne die moet hare Tafel vercieren Met veel gemeenne spijs en drank, Met lachen en kryten, en krabben, en tieren. En alderhande kinderen sank, Dat zyn de spruyten van Olyven, Die sullen haar den tijdt verdryven.

#### URANIA.

Aat heen, gaat heen, goe nacht u Beyden, Die ons den vvegh hier toe bereyden.

Hier door foo hafpelt yeder een,
Daarom foo vvilt oock vlytigh fpinnen,
Soo meught ghy haaft vvat over-vvinnen.

#### POLY-HYMNIA.

Aart vvel, vaart vvel, vvilt langhe leven
In voorspoet, vrede, heylen vreught,
Dit vvil u Godt den Heere geven,
En sterk u tot de vvare deught:
Vaart vvel, vaart vvel, leeft langh te gader,
Dat gun u Godt den goeden Vader.

# Harders-praatje,

Toe-gheeygent den Eersamen longhman

## ALBRECHT PLATE,

ENDE

d Eerbare Deught-rijke Ionglie Dochter

### MARGRITA GROOTWYK.

Vereenight inden Echten staat den 2. November 1632. binnen.



Oe de vinder vande Cruyden, Voor de Kanker was bevreeft. Ende vluchten na het zuyden By den botten hooren-beeft.

Ende nam op fijnen wagen t Beste puykje vander Zee, Korte nachjes, langhe dagen, Ende labber koeltjes mee. 't Was, doe Flora was ghevlooden, Voor den fellen Boreas. Die ook Daphne socht te dooden, Dat voor hem onmog lijk was. Doe de Koeye-steer ten troffen Met de Vliegen een bestant, En de Vriesen met de Mossen Streden om de overhant En doe kleumerige Elsje Hadde Brant van Veen befint, Die sy wenschte onder 't pelsje Liever als de Noorde wint.

Na dat Lijs de wraak op-schorten. Het vervolgen en het do'on. Van't moordadigh bloet verstorten Der onnos le wilde vloon.

Na't vermoorden vande Denen. Soo verradelijk verkocht, Daarmen niemant om fach wenen

Als die niet vermoorden mocht.

Diemen met ghestroopte armen Rukte Lever ende Longh Wtter Lijf, met Pens en Darmen, En daar na an Boomen hongh.

En Ulisses me-ghesellen, (O vertellingh al te droef) Sachmen even ook foo quellen Diemen iu het Sout begroef.

Eermen Marten gingh vernoeghen Met het offer van de Geus, Doe de Luyden Peirlen droeghen

An het tipje vande Neus. Doe Claas Calis tot Confyntje Om het vuirte bier most gaan, En verteerde maar een pijntje, En verwarmde wel een vaan.

'k Weet so nau geen dagh noch uyren Dan het was om dese tydr, Dat ik hoorde twee ghebuyren Soetjes kibb'len sonder nyt. t Waren Harders vander Heyden, Oude kluyvers beyde-gaar, Hooreens wat de praters seyden, 'k Sal't vertellen luyster maar.

### Tervesen Merves:

d En die ston en sloegh syn handen. Ld'Ander bond' fyn Coufe-banden. Inde R eghen ende Mot,
Mewes feyde teghen Tewes,
Tewes feyde teghen Mewes,
Goede morghen gheef ons Godt.

Ditis't rechte weer niet Tewes,
Ja't is ummers lieve Mewes,
Seyde d'eene teghen d'aar,
Waarom feghje dat fey Mewes,
Daarom fegh ik dat fey Tewes,
't Weer is na de tyt van 't Jaar.

I, gutquinkflagh feyde Mewes,
Iy bent noch de oude Tewes,
Dat is recht fey Tewes weer,
Wanneer fal 'tvergaan fey Mewes,
Dat en weet ik niet fey Tewes,
Vraaghtet onsen Lieven Heer.

O, jou quaxman feyde Mewes, Kackerlaxman feyde Tewes, k Hebje noch niet half betaalt Van jou oude potsen Mewes, Potsen, dat is scheere Tewes Alsmen recht Hoogh-duyts vertaalt.

Laat ons fwyghen feyde Mewes,
Wel ik ben te vreen fey Tewes,
w Hebben beyde eers ghenoch,
En voornamelijk jy Mewes,
'k Hou jou ook voor fuyver Tewes,
Even als Ian Backers zogh.

Dit en betert niet sey Tewes,
Ia soo slachtet jou sey Mewes,
Die niet waardigh bent een dnyt,
Bijt eens op jou tongh sey Tewes
't Kost een vaantje malle Mewes
Datje voele sult een guyt.

Wilik jou wat segghen Mewes? Ia sal't ook wat deughe Tewes?

Tewes-buer't is tijt bedaart,
Ia wy draghen (feyde Mewes)
Beyde-gaar de bloeffems (Tewes)
Van het Kerk-hof inden baart.
Onse groene tyt sey Mewes
Is vergaan, dats waar sey Tewes,
Onse stro is haast tot kaf,
Dat's 't beloop antwoorde Mewes,
En wy gaan al slapend' (Tewes)
Met de cenne voet in 't Graf.

Ja Mewes maat, de tydt veel snelder als't gedacht Is't waardighste van al, en'tweynighste geacht, Dat quam ik deur de bril (o Tewes) eerst te weten: k En ben geen hallefmensch, en schier geheel versleeten, Maar Tewes buer jy hebt jou tyt noch wel besteet, Soo dat ons gantsche Dorp daar van te seggen weet, De Nachten die tot rust voor yeder zyn geschapen, En hebje fonder vrucht noch forge niet vol-flapen, Al was het Vee te Koy, jy bleeft. en hebt in 't velt De nutste Starren an de Hemels rondt getelt, En wistet op een prik soo aardighte beduyden Wanneer dat dees' of die fou komen in het zuyden, Ik hoordet mennichmaal, en hebber om gelacht, Om datik 't niet verstont soo sloegh ik dit geen acht: Jy praten van de Reus, sijn Gordel ende Degen, Jy wist ook waar ontrent de Melk-wegh was ghelegen. En hoe de Wachters bey de Wagen volghden staagh,... En hoe dat Lucifer een weynigh quam voor daagh, Hoe't ooge vanden Stier en and're iterren glommen, Hoe by den Water-man de kleyne Viffen swommen, Enhondert dingen meer, het loopen van de Maan, Hoe na, hoe wyt, hoe hoogh de blonde Zon most gran. Maar Tewes, weetje wat my't aardighst doch te wesen? Dat duylenden met my soo onversadigh presen: ZZ. 3,

Tew. Wat toch? Mew. Jou soete stein gekoestert met de Lier. En als dat Fluytje gong k was inden Hemel schier, Ik weet dat hoogh en laagh na jou geselschap trocken. En noch tot deser uir kun jy een vder locken,

Tem. Ja Mewes-buer tis waar, ik prys my hier foo vry. Wat voordeel geeft my dat, wat ben ik meer als jv. Wat ben ik meer als Tijs, wat ben ik meer als Jorden. Claas Nar was min als ik, en is veel meer geworden. Ja Mewes looftet vry, het doetmen al wat zeer, Dat Pieter Meulellach nou is myn over-heer. Indien ik na myn doot weer ander-maal most leven. En dat my van de Heer eerst werde keur gegeven. In wat gestalt dat ik dan woude zyn na wenich. Ik foude feggen, Heer maak my voor al geen Mensch, De Mensche na waardy werdt zelden voor-getrocken. Maar in het tegen-deel, wel Ezels ende Bocken. Hoe moediger het Ros, hoe beter Stal en Voer, Hoe waardigh is een Dog, geoeffent op het Roer, De Vogels inde Kooy, de Katten inde Huysen, d Een voertmen om 't gezang, en d'ander om het muyfen. De Koe om datse geeft, de Meer-kat om de boert. Die worden tot behoef volkomentlyk gevoert, De Brak, de Leger-hondt, de Winden na fy jaghen Die salmen elk na doen oprechte gunst toe-dragen, De Beesten weten nietvan Rampspoet of Geluk, DeMensche knaaght alleen de quellingh ende druk, Dies soo daar waar geen Ziel te winnen of verliesen, Ik sou voorwaar't gestalt van eenigh Beest verkiesen.

Mew. Dat leste woort was goet, ik docht myn goe Compane Hoe wil ik jou daar na met duytsche woorden slaan, Nou geefikje gelijk, ik hebber gantsch niet tegen, De Werrelt wil genart zyn om den Gulden Regen, Daar hebje 't eerst en 't lest het eynde met het liet,

Tew. Ja Mewes buer't is waar, ten is oock anders niet:
En prater niet meer of het walleght in myn ooren:

Men. Maar meughje dan noch van de Weyery wel hooren?

Tem. Ja Mewes-buer, o ja, jy meent de minne-greep, Ik hoor noch garen (maat) het klappen vande Sweep:

Mew. Soo doe ik seper oock, dan krygh ik jonge loentjes, Al ben ik buyten grys, van binnen ben ik groentjes, 't Hart sprongmen innet lijf doe 'k hoorde dat MARGRIET' Met Albert trouwen sou, gelyk t nu is geschiet.

Tem. Wat seghje Mewes-buer sal Albert Grietj Etrouwen,

Mew. Neen, hy en sal't niet doen, 't is al ghedaan sey Bouwen,
Wel weet je nargens van? Tew. Ik kom vam Amersvoort,
Ia, ja, 'k en hebber nooyt te vooren of gehoort,
Dat's trouw lijk van myn sin, de Heer die wilse gheven,
Op Aaarden niet als vreught, en namaals 'teeuwigh Leven.

Mew. Myn vroome Tewes-buer't is deughdelijk gheseyt,
Ik wensch haar meer noch min als dese zaligheydt.
Ey lieve Tewes-buer'k bid om de min van Teuntje,
Ey schenkt de jonghe luy nou tavent toch een deuutje,
Of Harder-lietje, want dan sal haar hoochtyt syn,
En sulken Sausje smaakt wel aardigh by de Wyn:

Tew. O lieve Mewes maat ik heb wat aars te denken, 'kEn mach myn oude breyn om't nieuw' niet meer bekrenken,

Mem. Ey Tewes doettet toch ter eeren van de Trouw, Iy kunt wel alsje wilt, jy schudtse uyt de mouw,

Tew. 'k Sal fien hoe dat het valt, goe morghen Mewes Ianfen, Mew. Wel Speulnoot denkter om, goe morgen Tewes Fransen.

### HARDERS-REY.

Op de stemme :

Ik wil van desen avont.

K heb te Koy ghedreeven, Myn facht ghewolde Vee, Dat is my lust en leeven, Niet en heeft my Godt ghegeven, Als dit, met myn Galathee. Nu trotse ik al de Rijken, Den Adel en de Ste en, De Staten moeten wijken, Wie mach sich by my ghelijken, Ik die ben soo wel te vre en.

Wat baart de Rijkdom vruchten Van schraapen nummer moe, Als, quellingh ende zuchten, Stadigh sorghe enonghenuchten, Dus is Rijkdom Arremoe.

Wegh onverzade Schijven,
Ik prys myn Harders Staf,
Myn Schaapjes wil ik drijven,
Ia daar by soo wil ik blyven,
Tot an 't eynde van myn Graf.

Welop, waar is mijn Fluytje, Want ik heb toe - ghefeyt An Tewes mijn Cornuytje Dat ik voor dit soete Bruytje, Sou bedrijven vrolijkheydt.

Ghenoode singht een Lietjen. En voughtet Lof daar toe, Van Albrecht en Margrietjen, Ik sal speulen op een Rietjen, Dat sal klinken kweet niet hoe.

Eer wy met zangh vereeren De Bruygom en de Bruydt, Soo kan't voor al niet deeren Dat wy onse keeltjes smeeren, Want ik houdet met de Fluyt.

De jonghe luyden hemmen Ik merke grooten dorst, De ouden hoor ik bremmen, Dus laat toch de zieltjes swemmen, Speult de Reutel uyt de Borst.

Nu Vrienden eer wy scheyden, Doet rontom eens bescheyt, De welvaart deser Beyden, Dat de Heer haar wil bereyden, 't Hooghste nut der saligheyt.

# Bruylofs-praatje,

Toe-gheeygent den Eersamen longhman

# GERAARD IORDENS

Ende d'Eerbare Deught-rijke Ionge Dochter

### ANNA MVYLMANS.

Vereenight in d'Echt den 14. April, Anno 1635.



Brodeloofe Faam (die my berucht van Rymen, O schraale kinder luk om hongherighte swymen) Gaat, blaast de werrelt deur en schatert over-luyt, Laat vander Veen met vreen de man die scheyter uyt. En soo daar yemant schrolt, die hier in is t onvreden,

Die brengh hem spek in 't moes, of paay de man met reden, Die op de broodt-snuyt past, dat 't potjen overloopt, Of hart-smeer daarmen bier en botter omme koopt, Of lies-kruyt daar men kan een hijlik me berocken, Of 't schoone keuken-zaat, om inde melk te brocken, Of 't klare romer-stof (het kelderlijk cieraat. Dat Hans de Croeger doet crioelen over straat)

Aaa

Ook watter alder-best sich schikt om op te drinken, Brengh dat het Heerschap t'huys, al zyn't Westphaalsche schinken. 'k Heb my bedocht (o Faam) en spreekt toch narghens of. Want, rijmtmen om het spek, soo krijghtmen Varkens lof. Ik mach noch dese maal de penne wat verslyten, 'k En vrees' voor smaal, noch smaat, noch geenderley verwyten. Indienmen dit Juweel van lammery bespot, Ik antwoord' 't is door haaft, en 't schraapsel vande pot. Laat sien, hoe staat de saak, waar ist verstant ghebleven? My dunkt het leyt foo diep, wat dienter best gheschreven? Help lieve Koster help, de Paap is uytter stadt, t Is best men't oude Liet eens wederom hervat: Doch, als ik my bedenk, men speelt hier't ouwe deuntje, t Is even sulken Rey, ghelijk ik songh met Teuntje, Dat heught my noch ten deel, 't Musicq dat gingh op 't lest,' Gaat beyde-gaar te Bed, te Bed, te Bedde best, O leught verheught in deught (soo klonken al de snaren) Op dat de Bruyt, de Bruyt, haast mach ter Hunnep varen, Het woordt ter Hunnen varen Deventer spreek-Dat paste doe op ons, nu pastet op dit Paar, moords: Op syn Amstera dams Volewijk varen. Dit Lietjen is wel out meer als drie duysent jaar. Dit sou van Bestevaar het spreekwoort wel beveste, De oude Lietjes zyn (feyt hy) noch d'alderbeste, De nieuwe voddery en acht ik niet een veer, k En kan took niet verstaan, ik houd met doude leer. Ja Bestevaar heeft recht, de man die seyt de waarheyt, De oude leer is best, die wijst de rechte klaarheyt, Die 'kwensch mach zun betreien na lyste synnes ordens, Door Anna Muylmans, en haar lieve Geraard Ierdens, Die heden zyn Geknoopt, gestrengelt inden Echt', Waar van haar d'eyghenschap van daag is nyt-gheleght, Wat dat der Mannen ampt, en ook der Vrouwen werk is, Van die, die't syn beroep en Dienaar van de Kerkis. Dies volg ik mynne neus, en stoot de hacken niet, Een yeder by het syn den Huysman by syn Griet, De Pleskes by het bier, de wijn-kan by de roomer, De botter by de vis de flaper by de droomer,

De Minnaar by syn Lief, de Zee-man by het roer,
De Bruygom by de Bruyt en ik by Teuntje moer,
My dunkt daar isset best, hier kanmen my ontbeeren,
Men noot my wel tot Rijm, maar selden tot het sineeren.
Nu dan, vaart beyde wel ghy Bruydegom en Bruyt,
Leest langh, Vreest Godt, Teelt veel, daar me is 't Lietjen uyt.

Stuer Recht.

# Lentsche Morgen-Rey,

OVER DE

Houve'lijkx-Feest des Achtbaren, Hoogh-geleerden Heere

# ANTONIS PELT

Der Medecijnen Doctor,

Ende d Eerbare Deught-rijke Ioffrouwe

# MARIA van HONTHORST.

Ge'echt den 28. Aprilis, Anno 1635.

#### VRYAGIE

Tusschen Ramia een Harderinne, ende Nantio een Harder, Ramia singht, Op de stem: Blyschap van myn vliet, &c.

Ramia. 'k



Aaa a

 $B_{\mathbb{P}}$ 

By soo Goddelyke pronk,
Voor dees Hemels pracht wyken droom en Nacht,
Fabel-sproken, en gheronk,
O! ghy Dach-Goddinne,
Morpheus Vyandinne,
Soete Troosteres ter Zee:
Breek-spul van de Minne,
Welkom zijt Vrindinne
My en myne Schaapjes mee.

Engelyke stem! o Ramia Vrindinne,
O Balsem mynes Ziels, vergode Harderinne,
Steur ik dijn soet gequeel? soo neem daar wrake van,
Dood my met dynne stem die alles locken kan,
Dees Paradysse Moort die wert dy licht vergeven;
Dies spoedy tot de daat, kom Liesste neem my 't leven,
En singh my inde slaap, tot ik ten Hemel vaar,
Soo werd ik van dyn Lies, dyn trouwe Martelaar.

Ram. Hoor Nantio eens Cosen,
Hy badet inde Rosen,
Ja Fluyter zyt ghy daar?
Ja, Nantio ist waar?
Sout ghy wel sterven willen?
Dit zyn u oude grillen,
Neen Linker g hebt gheen haast.

Nan, 't Versoeken waar het naast; Maar dat ghy 't wel verstaat, dits een bysonder sterven, Een Honigh-soete Doot, om kusjes van te erven.

Ram. Loop Covel, 't is van 't mal,
Nu fluytet niet met al,
Dit klinkt en blinkt of 't Loot is?
Wie kuster als hy Doot is?

Nan. Ja, dat kan ik wel doen, ik ben al Levend Doot.

Ram. So moet ghy in het Graf. Nan. Of in niyn Liefstes schoot.

Ram. Wat vreemder Doot zijt ghy? die so na-bootst het leven.

Nan. Alst Ramia belieft die kan i my weder geven.

Ram. Dit heeft al weer geen flot.
Acht ghy my voor een Godt?

Nan. Neen, maar voior een Goddinne.

Ram. Of meent ghy een Sottinue?

Het scheeren staat u vry,
En het gheloof aan my,
Ghy weet wel wie ghy voor hebt.
Als ghy de Geyt by't Oor hebt.

Nan. Welhoe, myn Ramia (myn Liefste) hoe, dus quaat?
Ram. Gaat gaat voor Philis mank, 'k woon inde Kreupel-straat.

Nan. 'k Sweer by de Dageraat, die ik als nu betchouwe,
En Pan ons aller heyl, kfweer by myn hoogste Trouwe'
En kuyssche Brandt, die ghy my (Ramia) an-doet,
Ik sweer by Denerouw, daar ghy zyt op-gevoet,
Dat, alles wat ik heb geseyt, of meen te seggen,
Is ongevynsd, onvals, en rond'lyk uyt te leggen,
Alsoo't my leyt om't hart soo vlottet uytte mondt.

Ram. 'tSa voort, hu hu mijn Vee, nu Harder blijft gesont, Gaat heen na Philis toe, die sal dy moogh lyk wachten.

Nan. O! Denerouwsche Maagt, wilt ghy myn Eet niet achten, Soo eyscht een ander blijk, gebiet wat ghy versint, Ensoo k het niet volbrengh, soo acht dan alles wint: Eysta, ey wacht, ey hoor, ik moet u noch wat vragen, Ensoo ghy't niet en doet, ik sal't den Hemel klagen.

Ram. Wel nu wat fal't nu zijn?

Nan. In fulken Hemels schijn
En kan geen wreetheyt wesen,
Derhalven is het vresen,
Veel minder als de hoop.

Ram. Dit's Koekoecx fangh, loop loop, Loop wegh, ik wil dit myen, 'k heb geen verstandt van Vryen.

Nan. Waar wilt ghy dat ik loop? om Lavenis in noot? Want loop ik veer van u, soo nader ik de Doot.

Ram. Wel, fterftmen dan foo vaak? die pyn en moet niet groot zyn, Ghy feght, ghy zyt al doot, of moet ghy dubbel doot zyn?

Aaa 3

Nan. Dat is maar Boertery...

Ram. Ja, solke Scharstery
Is't Lok-aas vande Minne.

Nan. Die wenschik (o Vrindinne) Ontsteken mach dijn Bloet, Gelijk als sy my doet...

Ram. Wenicht ghy my te bedroeven?

Nan. Ik wenich dat ghy moght proeven

Wet bitter foots from the second s

Wat bitter soete smart
DijnMinnaar voelt im 't hart.

Al wat op Aarden leeft beweeght sich tot het paren. Gheneyght sich tot de Min, em soekt sich te vergaren.

Ram. Ghy Cranst (door dynne Lof) te hoogh de brose Min,
't Wert vaak een Hel, 't welk schijnt een Hemel in 't begin,
De blye Sonne-schijn en weert gheen droeve vlaaghjes,
Indienmen op de scheen slaat vele kleyne slaaghjes,
Met een ghemeene Kaars, al isse dun van smeer,
Ten eersten is het spel, ten lesten doetet seer.

Nan. De ware reyne Liefd kan alle weedom heelen, Ram. Wat isser in dit rondt dat niet en kan vervelen?

Nan. O Schoone, waart ghy mijn 't verveelde nimmermeer.

Ram. 't Is een vergode saak die nemmer heeft een keer. Nan. De trouw is Goddelijk, dies salse wel beklyven,

Ram. Soo most dan Manen Vrouw te samen nimmer kyven, En't eerst most als het lest, en 't lest als 't eerste zyn, Maar 't scheelt soo veel (helaas) als Bastert en Asijn,

Nan. Ik sweer by 's Hemels Heir, de Goden met malkand'ren, Dat myne Trouwe Min sich nimmer sal verand'ren.

Ram. 'k En acht gheen Vryers Eedt, sy sweeren om de worst,

Nan. Ach, of de Goden my ontarrenden de Borst, En ik u dit mijn hart eens uyterlijk moght toonen, Al waardy Staal, en Ys, ghy sout mijn trouwheyt loonen,

Ram. Men vanght soo licht' lijk an 't gunt namaals vaak berouwt, Ghy wenscht (o Jonghelingh) soo vroegh te zyn getrouwt Met my, die slecht en kintsch' ben inde Houw lijkx saken, Wat wout ghy met my doen? wat sout ghy met my maken?

Ear-

Nan. Barvoetsche Kinderkens, als Ian-oom met syn Wist,

Ram. Men heeft ghenoeghte doen vaak met een eenigh Lijf, Om dat met spijs en drank en kledingh t'onderhouwen, Waar Kinder-teelingh winst, soo waart gheneucht te trouwen: Soo seyd ik licht lijk ja, in plaas van twee-maal neen, Maar nu ist alderbestdat yeder slaap alleen.

Nan. Het Trouwen past de Jeught veel beter als de Ouwen, Het jonghe bloet da: moet dewerelt staande houwen.

Ram. Die sal om onsent wi daaromme niet vergaan.

Nna. Als yeder een soo dee, wat kon die langhe staan?
Segh Ramia (myn troost) wat doet u dus versaghen?
Te neuse-wijs is quaat, MARIA durstet waghen,

Ram. Wie seght ghy is de Bruyt? Nan. de Geestigo M A R Y Van Honthorst, die wel eer u Speul-noot plach te wesen,
Die sal de soete wond haars Minnaars nu ghenesen.

Ram. Ist seker Nantio?

Nan. Ik fegh't is waarlijk foo.

Ram. Wat false voor een Echten?
Nan. Een van Apollos knechten,
Een liever van het Velt,

Genaamt ANTONIS PELT.

Ram. Den Hemel wilse heyl, de Aarde voodtsel geven.

Nan. En soo veel loopent goet, tot een dosijntjen even.

Niet meer, de Bruyt is teer, de Bruygum (jongh ghejaart)

Die wensch ik sich uyt 't Nest niet heel en Oyevaart.

Ram. Maar fegh my (Nantio) hoe weet ghy dattet waar is?
Dat dese (die ghy feght) een Echt en wet lijk paar is?

Nan. Siet daar, dats blijk ghenoegh, (myn Ramia ist niet?

Ram. Ey last my fien te recht, o! 'tis een Bruylofs-Liet.'
Tot hare beyder lof, en om de Feest te Eeren,

Nan. Alft Ramia belieft, ik fal haar 't wijsjen leeren,
't Is lecker van ghehoor, het heeft een Fransche Saux,
Het ratelt op stem: Cest trop Courir les eaux.

## Rey der Stichtse en VVoerdensche Maaghden.

Sust ren Helicons,
Voeght dijne Rey by d'ons,
Goddinnen daal doch neer,
Wt dijn gheseghent Hos,
En singh dit Paar ter Eer,
Tot woeker dijner Los.

Kom schoone Bloem Goddin,
Bekroont de trouwe Min
Met Ceres soet gheteel,
Ghewrocht van Hemelsch stof,
't Gunt nooyt te recht't Pinceel,
Of Schilders handt en trof.

Ghy Nimphen van het Sticht, En Woerden, doe dijn plicht, Haal Daphne haastigh hier, En wilse dat niet doen, Soo pluk van haar Laurier, Het aldergroenste groen.

Want dat is toe-ghewyt,
Apollo (diese Vrijt)
Maar meerder synnen vrindt:
En trouwe Meester knecht,
(Antonis Pelt) die mindt
De suyv're kuyssche Echt.

Dies vlecht dan Crans op Crans; En spoedy totten Dans; Dat yeder om het best Veel-voudigh Cabrioolt; Tot dat bykans op't lest, De Schoentjes syn ont soolt.

Als't Reyen is ghedaan, Vangh dan wat Cluchtjes aan, Op, datmen tot besluyt, Om Soennerijtjes wed, En dan, soo schort de Bruydt, Hey wippa, slok na Bed.

Stuer Recht?

# An-spraak van Appollo,

Tot de neghen Sangeressen.

Over't versamen vanden Eerentvesten Bruydegom

# IOHAN STRUCKEL

Ende d' Eerbare Deught-rijke Bruydt

### Juff. ANNA van APPELDOOREN.

Vereenight in d'Echt binnen Deventer, den 20. September 1 635.

### Appollo.



Hy die te recht verlicht 't onredelijke duyster, En stomme sinnen spitst, door hemelijke luyster, Die met u lavenis ontnevelt het ghemoedt, En't onghestepen breyn soo gheestigh vloeyen doet, Die 't wetteloose wet, en scharpt tot rechte wetten,

Tot Cæserlijkeroem, om Croonen vast te setten

Bbb

Tot schoren van een Rijk, tot styllen ande vest. Tot Vader-landts behout, en't alghemeyne best. Tot binne-lantsch' bescherm, en buyten-heymsche vreesen. (Tot delging en verruk der Weduwen en Weesen,) ot schutsel vande goe, tot straffe vande qua, Tot alles een Rondas, en wapenvoor de scha. Ghy, die de zielen laaft, (bedooven in de dampen, Omeingelt in de zucht, beleghert vande rampen) Door een vergode trooft, en Enghelijk bewijs, Ghesticht van d'Opper-voocht in't gulden Paradijs. Ghy die het dorre-rif (verjaart veraart van leven) Kunt door u soet gliequeel een nieuwe groente geven, En maken dat de gheest hem huppele van vreughd, Soo dat de ziele danst in een begraaude jeughd, Ghy, die de Ieught bedaart door statelijke zeden, Hun mengende 't vernuft met oude deftigheden, Hun toonende door re'en, de boofe broofe lust, Tot Werreltlijke eer, en over-aardtsche rust. An u, (o heylfaam volk, ghy fwanghere vande deughde) Versoek ik eene beed', een lok-aas tot de vreughde; Gheen weygheringh en is in u beleeft gheslacht, Ghebiedt my wederom, 't wert minnelijk volbracht.

# Antwoort van Vrania, een der negen Musen.

E bidden ô Appol! waaromme niet gheboden,
Wat zyn wy laas? helaas! dat een der grootste Goden
Ons sineken sou, of ist, tot proeve, les, of leer?
O neen, nooyt soo verwaant 't an-matighen dees eer,
Gebiedt, gebiedt, gebiedt, ik spreke voor ons allen,
Die hier (ghelijk als ik) voor u te voete vallen:
Wy bidden, ô gebiedt, 't geschiede na u schik,
Wee yemant onder ons, die daar eens teghen kik.

# Appollo.

Ik neem dees heusheyt an, waar van de tydt fal melden, En blasen haar Trompet van 't dankelijk vergelden. Anhoor dan, dit's myn wensch, en innerlijk begheer, Dat nwe Poesi een Bruydt en Bruygom eer: Siet, ANNA heet de Bruydt, met toe-naam APPELDOORENE Die tot haar Bruydegom I AN STRUCKEL heeft verkooren. Ghy Nimphen paar, en paar, sult singhen met u tween, Tot Beelt nis dat dees twee nu zyn gheworden een: Dat elk syn rijm en sangh stel op besond re thoonen, De vreemdigheyt van 't werk doet vaak den Meester kroonen, Oft som daar in verschuylt wel scheve lamme leen, Wat ongemeens verschoont, men sieter over-heen. g'En sult alleen de Feest tot vreughde niet verwecken, Maar tot ghedachtenis dit lieve Paar ook strecken, Wanneer na defe tydt ('t welk Gode laat ghefchien) Sy, dit haar Feest-ghedicht, Kints-kind'ren laten sien, En raken uytter asch de diepe oude vonken, Her-denkend' eens haar jeughd' en lodderlyke lonken: Nu dan, eer tydt ontslip, elk voegh sich paar en paar, En singe dat 't gheluyt noch klinke menigh jaar.

### Vrania.

Soo daad'lijk, maar wy zyn in 't paren gantsch verleghen, On-effen ist ghetal en zyn in als maar neghen, Daar isser een te veel, daar isser een te kort, Een moeter af, of toe, eer dat het paren wort.

### Appollo.

't Is waar, 'k en docht dat niet, noch weet ik 't ons te ramen, Ik en Urania die paren ons te samen.
Sie daar, dat gaat u voor, een yeder doe soo na.
En volghe maat en thoon van 't soete fa, so, la.

Bibb 2

A post

### Appollo en Vrania.

Op de stem :

De pyn van Thirsus is verdweenen.

S Paar nu geen Snaar noch lustigh quelen, Maar trouw't Musicq an d'Edle Luyt, De Sangh ghevlochten met het Spelen, Beeld af hoe Struckel met syn Bruydt, Een-stemmigh, lieff lijk, eens van sinne, Beleven sullen haere minne.

### Clio en Melpomene,

Op destem:

Courante Commune.

I ler speurtmen de vruchten,
Van duysent ghenuchten,
Door ouwe nieuwe snof,
Van Adams tyden of:
Siet Ionghe Ghenoode,
Dees Suykerde Mode,
Hout langher stant enwijs,
Als't pronksel van Parijs,
De Meester leest
Noch, die besneden heest
Dit soete Ghetrouw,
Dit Kinder-ghebouw,
Daar yeder an wil of wou.

### Thalia en Terpsichore.

Op de stem:

C'est trop Courir les eaux.

Het out van 't groen ontwent, Voelt nu een nieuwe Lent, Deef onghemeyne vreught Kan Bes, en Bestevaar, Doen hebben nieuwe jeught, In't spyt hun gryse hair.

Euterpe en Poly-hymnia.

Stem :

Est ce Mars ce grand Dieu, &c.

Art le Zieltjes, moedighe Schaapjes Zijt gegroet, Lonkende, vonkende, wulpsche Knaapjes Volvan gloet, Drink eens om, op een som; Gheef Soentjes van gheluyt: Vergheet gheen Bruydt.

Erato en Calliope.

Stemme:

Want Venus en de Wijn, &c.

He fop u Stemmen, Hart en Handen,
Lok heyligheyt ten Hemel af:
Smeek dat deef beyder liefd mach branden,
Soo langhe tot haar scheyd het Graf;
En datse nevens dien
Kindts-kind ren moghen sien,
Met lust,
Ghotrouwt, ghekust,
Tot haarder Zielen rust.

Appollo en Vrania. Singhen wederom haar Vers.

SPaar nu geen Snaar noch lustigh quelen, Maar Trouw't Musicq an d'Edle Luyt, De Sangh ghevlochten met het Spelen, Beeldt af hoe Struckel met syn Bruydt Een-stemmigh lieff lyk eens van sinne, Beleven sullen hare minne.

Bbb 3

# Feest-praatje,

Toe-gheeygent

Den Eerent vesten ende Hoogh-geleerden Ionghman,

# IOANNESHOOGHCAMER;

Ende d Eerbare Deught-rijke Ionghe Dochter

### Ioff, CLARAVINCK.

Vereenight inden Echten Staat den 22. April, Anno 1636



Broek hoe staat my't hooft verwart, Heel avrechs op de romp, O teere Soete-melks hart, Wat zyn myn sinnen stomp, 'k En weet nau wat ik doe,

Ik ben my felven moe.

Ik ben my felven schier ontvreemt 'k En lijk niet dien ik was, Dat doet de tydt die my beneemt De Salvingh van de Tas, En Gieraardts soetste Lief, De Hel-wegh vanden dief.

O Backesje van suere-zult, Myn lieve halve lijf, Het breyn dat is my om-ghekrult, Soo klaagh ik an myn Wijf, De tydt die heeft gherooft Al 't Huys-raat uyt myn hooft. Dies is de koop op hol op schrol', Claas Backer heeft gheen deegh, Vol Muyse-nesten is den Bol, Van sinnen is hy leegh, Doch alsmen 't wel besiet 'k En bent alleenigh niet.

Want daar is onse Hote-bek,
De Vorst van 't groot ghesin,
Dats eerst een grootsche groote Gek,
De Zoon en is niet min,
Wat ist een bitter Kruys!
Twee Gecken in een huys.

Wat zynder noch ontelbaat meer,
Daar 't luk woont by de Key,
Die lichter zyn ghelijk een Veer,
En broedtfer als een Ey,
Dies roep ik Vive Cap,
En† Meure wetenschap.

Dat troost my seker vry wat stijf, Nu weet ik myn Fortuyn, Ik heb een weynigh mals in 't lijf, En ook wat inde Cruyn, Maar 't luk is op de vlucht Dits argher als een zucht.

Dits argher als een Bullebak Ghebooren in April, Dits argher als een Oly-vlak Op blanke Marrys Bil, Dits argherals een vloek, In drooghe Napjes Broek. l Heureux Fol noa besoing sagesse Avancement jangmerite.

† En arriere Capacite, Dits argher als eem leghe kruyk, Voor Jochem Grooten-dorst, Dits argher als de holle buyk, Van Syme Smeerte-borst, Ja'tis noch argher dan Een CLAART je sonder man.

Ey sie, daar schiet my nu in 't hoost, Met ik van CLAARTje droom, Wat dat ik lestmaal heb beloost An Corto Tymen-Oom, 't Is waar het is gheschiet, De wil ontbreekter niet.

Dan't hapert vry wat an de macht En an bepaalde Tydt, Ook schuylter yetwes in't ghedacht Het welk gheen Rijm en lijt, Doch dat ik niet en kan Voldoe een ander Man.

Ik moet myn finnen alle vijf Weerom te Hoof ontbien, En foo veel leenen van myn Wijf, Dat maakt te famen tien, En dan noch twee van Trijn, Dats effen een dozijn.

Dats seven sinnen Vrouwelijk Vijf Masculuinen broodt, Die sullen my Ghetrouwelijk Gaan helpen uyt de noot, Is twalef niet ghenoegh Ghespannen voor de ploegh?

Nu tza, 't salop een Rymen gaan, De sinnen syn by een. Non fluytibus, gaat Timen aan, En't ander Vander Vem, Want Tyme soo'k je sey, Die dwongh my tot de Rey.

Caril est coust des vices, qui sont aux vers, à cause qu'il m'a comeraints do Limer.

Ghy moet, ghy fult, ik wil seyd hy, Op alle vrintschap weer,
Dat ghy een Bruyloss Rymery
Stelt tot Hoogh-Camers eer,
Die door een Echt Verbondt
Gas Clara hart en mondt.

Wat onschult datter teghen-viel,
Dat was al niet een mijt,
Ik swoer by Teuntjes onder-ziel
'k Was twee van vyven quyt,
Maar 't bleef al Koekoekx zangh,
Daar hoorje Tymens dwangh.

Doch dese Lief jes zyn my waart Wel thienmaal meer als dit: Maar heel ontstijlt is Rymers aart, Als onkust die bezit, Gherustheyt van 't gemoedt De lust tot Rymen voedt.

Wat wilk eerst, wat sal ik lest, Wat sal de Gronde-vest zyn? Om opte bouwen alder-best, 'k En vind' niet nieuws voor myn, Hierom en Belgh' u niet Soo'k singh het oude Liedt. Mille fois & aving

### 't Is nu alst vvas.

### Van An beginne vvasser Min, En noch en is de Min niet min.

Het was als't is, en fal ook blyven alle Tyt,
Of schoon de Werrelt waar al d Ingheset nen quyt,
Ik meyne Mensch en Vee, of watmen acht voor dieren,
Noch souder Minne zyn in Mugghen ende Mieren.

Slet hier Adams Nieuwelingen Fray na-bootsen douwe snot, Dese wijs en komt niet of, Laat vry schim len alle dingen Van des Werelts ingewant, 't Minnen blijft in douwe stant.

Noorder buyen, Blixem, Donder, Noch geen grooten Oceaan, Kunnen Minne doen vergaan, Al dit goetje moeter onder, 't Vet wil boven, spijt haar macht, 't Minnen is een domme-kracht.

Ofter hondert tongen klinken, Die het minnen gantschontraen, Datter duy sent kreupel gaan, En alleen door 't minnen hinken, Schoon men seyt 't is haast getront, 't Gunt daar na te lang berouwt.

Dat zijn woorden dat zijn praetjes Van de geen die roepen Och! Doetmen sulke dinghe noch? Halenoten zijn 't met gaatjes Alsmen wil de Min ontraan, An die graagh uyt vryen gaan.

Ceft peine perdu,

Dat wy hey en wey verlooren.
Ia vier dubbel Schenke-Schans,
Dat de woorden van Moer-Ians,
Mitse sprak, terstont bevrooren,
En de lolle-pot van Lijs,
Schielijk werde klink klaar ys.

Dat de monde van Besje Bouwe, Toe-ghevrooren waar by t vyer, Dat en waar al niet een fier, Noch en fou gheen Min verkouwe, Watter haspelt over hoop, t Minnen hout syn oude loop.

Hoorje wel ghy jonghe Luytjes, 't Minnen is te soete dingh, 't Minnen is te sonderlingh. 't Maakt veel Bruygems ende Bruytjes, 't Maakt een smeringh uytte pan, Sie hier isser 't staaltje van.

Neem een spiegel an dit Paartje,
Sietse lonken beyde-gaar,
Handt in handt de koop is CLAAR,
Siet hoe CLAAR loert IAN op CLAAR TjE
Als de Bruygom op een VINCK,
Als een Huysman op een Schink.

Seker wie sou niet vergroenen? Al waar't hart soo dor als mul, Of als onwe Pierje Sul, Vryers wilje noch niet soenen,

. "

Ccc 2

Yeder een in fyn Ghelit, Kust dan daar 1 rijn-Jans op gaat.

Wilje jocken, spele, springhen, Mallen, boerten, elk om strijt, 't Welk soo wat van verre vrijt, Of een aardigh Lietje singhen, Doet dat haastigh, wilje spoen, Want liier is wat aars te doen.

Want hier is wat aars te quicken, Als te voeren onse puys, En te veghen't Somer-huys, Dat mach onse Meyt beschicken, Maar daar moeter twee na bed, Hier en dient gheen deughd' belet.

Dies wilt dan het reyen staken, Jonghe luyden scheyter uyt, Speulgenootjes schort de Bruydt, En vol-voert u seven saken: Spoedt u, doet met kleyn gewach. Als ghy woudt dat u geschach.

Wilt de Bruydt niet langh bewaren, Want den Bruygom is gereet, Schorter wat an't onderkleet.
Laat hem dat met C L A A R T JE klaren, 'k Wed dat hy 't veel beter klaart.
Oft ghy met u thienen waart.

Nu vaart wel vereende Menschen,
'k Wensch u t samen soo veel spoet,
Soo van aardsch als Hemelsch' goet,
Als gh'u selven kunt toe wenschen,
Hout mijn Gunst in u Gedacht,
Daar mee seg ik goede-nacht.

# Bruylofs-Liedt,

Op de stem :

Courante Francoise.

Bruygoms Troosje,
O foete Roosje,
Die met een vreemt gedacht
Vieve Lief verwacht.
Wien met genuchjes,
En foete kluchjes
Vermaken fal u Geeft,
Waarom zijt ghy bevreeft?
Heeft u yemant
Na Maaghdelijck verstant
Wat wijs gemaakt,
En dit gelaakt,
Die heeftet nooyt gesmaakt.

De swacke vaatjes,
V Cameraatjes,
Dat slechte Poppe-goet,
En kennen niet het soet
Van't trecke-becke
Van't warrem decke,
Van't kitt len inde zy,
En ander knooyery.
Geen soeter zaak,
Geen wroly ker vermaak,
Geen meerder vreught,
Als dese voor de Ieught.

Daar leertme soentjes Van veel fatsoentjes. Ae Borsjes, Hals, en mondt: O! dat is soo gesondt.

25/1

Endan by wlaaghjes,
Met soete slaaghjes,
En klapjes op het lijf.
O bloet! wat tijt verdrijf
Ghenaakt de Bruydt,
O waarde lieue Spruyt,
Ghelooft dit vry
Soo'e anders zy,
Verwijtet Morghen my.

Al schijnje nu swak jes,
kWed dat het strak jes,
Den Bruygom maakt soo sis,
Al waarje noch soo quin,
Geen kleyn noch snootje,
Van al het zootje,
Behalven onse Bruydt,
Of t moet ter Camer uyt,
Doet op de deur,
Den Bruygom isserveur,
Al wat ghy wilt
Belooft hy milt,
Ey laat dit Paar in stilt,

Kom soete Sak jes
Vertelons quak jes,
En laat dit Paar met vre'en,
Dat bid ik yeder een,
Vrolijke Schaapjes,
Lustiohe knaapjes,
Speel soetjes hantje slagh,
Wont't is noch veer van dagh
Verbeurje pandt,
't Zijn soentjes voor de handt:
En tot besluyt,
Maak dat hier spruyt,
Een nieuwe Bruyloft uyt.

# Feest-Dicht,

Toteer

Van den Eerwaardighen Ionghman,

# S'. HENDRICK CRAMER.

ENDE

De Deught-rijke Eerbare Ionghe Dochter

### Ioff. GEERTRVYT AERTS.

Vereenight met den Bant des Houw'lykx op den 2. dach van October, 1538.

Binnen Deventer.



Oe salik eerst of lest beginnen of vol-enden,
Myn Musa is verhuyst, tot wie salik my wenden?
Weet yemant nieuwer wijf op't ouwerwetsche liedt?
Die stelsyn pen te werk; voor my k en weetse niet,
Ik weet wel dat de I rouw veranderingh kan maken,

Voor die, die dat betreft, of aen een wijf gheraken,
Voor die 't zy Maacht of Wee uw die raken aen een Man,
Of die, die op de Feest beklyven aan de pan,
Of aan een volle Fluyt, die Bacchi kind'ren boven
Het reyne Scharzebier of Karnemellek looven,
Maar van dit eenderley, ontelbaar out fatsoen,
Te dichten nieuwicheyt dat mach de Koster doen,
Myn dichten wort ondicht 'k en kan 't niet weder lymen',
'k En kan gheen duysent maaal op eene lever rymen,
Of liet jes maken van het soete nieuwe Jaar,
Ghestadich weder Aal, de spys is al te swaar,

Neen,

Neen, neen, men comt te laat, men comt te laat te Trouwen, de Luyt is heel ontsnaart, men can geen maat meer houwen, De Ve'el is gantsch ontstelt, ik heb te veel gheve elt, Mijn Ruvspijp heeft te veel voor anderen gespeelt, En hadt dit lieve paar op fulken tijt begonnen, Doe hadtik Vin domé, nu heb ik leeghe tonnen, Nu ben ik uvt ghetapt het isser al geleeght, De saak is af-ghedaan het isset al gheveeght, Het is al.O. P. op, het rijmen moet ik staken, 1k fegh van rijmen om een Bruyloft te vermaken, En sulks te stellen op een onghehoorde standt, Daar toe soo segh ik neen, t is boven mijn verstant, Dies Bruydegom en Bruyt en wiltet u niet belgen, Indien ik't nieuwe radt vercier met oude velgen, Indien ik toud en 't nieuw wat onder een vermengh, Of hier niet ongemeens op dese Feest en breng, En segge t gunt van my te vooren al geseyt is, Wantik ben los en le'ech, als't hoen dat uyt geleyt is, Derhalven Bruydegom en ghy eerbare Bruyt Verwacht van my wat outs, het nieu is met my uyt.

Het vuyr wert opgheraakt, nu luystert na het oude,
Nieu Getroude,
U Trouw die is verpandt, ghedenkt nu dat ghy zijt
Vrijheyt quijt,
Die hebt ghy willichlijk int bloeyen van u leeven
Wech gegeven,
Het Houw lijk is met soet, met suer met lief met leet
Gantsch becleedt,
Doch Vre'e can Hylicx ramp door 't Goddelijk beminmen
Overwinnen,
Wanneer dat Man en Vrouw' voldoen haer beyder plicht
Valt het licht,
En houden vrolijk huys, maer anders valt het swaarlijk.
En ghevaarlijk.

Soo yemant wesen wil van twist en tweedracht vry, Leer van my,

Hoe nummer door onmin sich yemant sal vergissen Oftemissen,

Dat is, soo yeder een sich wacht voor teerst' gekijf, Man noch Wijf

En fullen nummermeer onvreedelijk verscheelen Noch krakelen,

Noch Hau, noch Snauw en sal ontcieren uwe disch, Dats gewisch,

Noch Prat, noch Knorre-mor en sal u oyt vergasten, Noch belasten,

Noch Kneuter Teuter-quaat doen ummermeer verdriet Gansch'hijk niet,

Maer Juffrouw Zeechbaarheyt die sal het huys regieren En vercieren,

De soete Lonke-lach fal stadich zyn alhier Camenier,

De trouwe Eerbaerheyt sal altoos voor u beyden 't Bedde spreyden:

Alfulken Huyf-ghesin verlaet u nummermeer, Indien ghy volcht mijn Raat en voor-verhaalde leer, Nu isser noch wat Outs ons tot een les geschreven, Die moet ik dese twee ook schrift lijk overgheven,

Ghy Bruydegom en Bruyt, ghy dubbel-duydich een Hoort mijn re en,

De Vrou sal grooteschat door niet met al vercrijgen, Leertse swijgen,

Het swijgen van een Vrou vercoelt en gantsch versoet sMans gemoet,

De Man moet wijst lijck zijn en lijdsaem in't verdragen Alsyn dagen

De swackheyt van een Vrou moet van hem zijn gestut, Dat is nut,

Ddd

De hevicheyt des Mans moet van de Vrou versoet zijn, En gemoet zijn.

Comt u Vrouw oock te gemoet,
Dat is goet,
Set u Man wat fachtjes ne'er
Dats u eer,

Hy moet voorstaen het Gesin Door Gewin,

En hy is u Over hooft, Dat gelooft,

't Gelt u beyden soet of suyr Even duyr,

Laat u Man (eer hy verstoort)
't Leste woort,

Soo fich oock u Vrouw versteurt, tIs haer beurt

Laetse praten so sy wil, Swijght al stil,

Tot haar quaatheyt is gedaan En vergaan,

Segt dan soetjes waer't op staat, Niet uyt haat,

Ghy een kan en zy drie oort. Dat behoort,

Draaght ghy soo malcanders last tls gepast,

Tracht na winst van deught en eer, Vreest den Heer,

Vreest den Heer tot op het lest. Dat is 't best.

#### PRESAGE.

Er dat de Cramers Vrouw comt in haar Poppe-craam Syn dees Gelieven quijt haar Huyden-daaghiche naam; Maar Ian-Oom fal altijt(wilt dat van Ian-Oom weten)
Soo lang als Ian-Oom leeft, wel Ian-Oom blijven heeten,
Ick meen dien Ian-Oom die dit lieve Paar begroet,
En wenicht haar vreed op aard daar na het Hemels goet.

#### LOF-SANGH.

Op de stem

C'est trop courir les eaux; of, O hooghte van 't Geberght.

Hooghste Majesteyt!
O Onbegrijplijkheyt!
O Cracht! waar by de cracht
Van Coninklijk ghebiet
Of Casarlijke macht
Veel minder is als niet.

Waar vintmen sulken steft.
Om met volcomen lof
Te prissen Dijnnen Naam,
Almogend Groote Al,
Niemant die die bequaam
Vol-prees, of prissen sal.

Dies uyt eenvuldicheyt
Sy Dijnnen Naam verbreyt,
Gepresen en gelooft,
Gedankt, geviert, ge-eert,
O Godt! O Over-hooft?
Die t Al, en Al, regeert,

Gheen cierlijkheyt van spraak En strekt Dy tot vermaak Op't opgepronkt Gebede, Of Pharizesche schijn De Heere weynich let 't Moet uyt der herten zijn:

Daerom uyt'sharten grondt Ontsluyten wy den mondt, En bidden onsen Heer, Dat hy dit lieve Paar Tot synner prys en eer Ter zalicheyt bewaar.

# Feest-Dicht,

Toteer

Van den Eerwaardighen ende kunst-rijken Ionghman,

# S. BALTHAZAR vander VEEN

ENDE

d'Eerbare ende Deught-rijke

### Just, MARGARIETA SCHAAPS.

Vereenight in Estant op den 8. dach May Anno, 1639. Binnen Amsterdam.

Aar is 'k en weet niet wat yets van natuyren wegen 't Gunt ons veel meer tot deen als d'ander doet bewegen. Onangesien ghelijk van deughden ofte keur, Men kiest aleven-wel, niet wetende waar deur, Schoon Jan soo goet als Claas, en Claas soo goet als Jan is

En zijn gelijck begaett in alles watter an is,

Noch.

Noch heltmen mette gunst, en vraaghtme na 't bediet Of redenen waarom, de waarom weetme niet. O wonderbare treck! wanneerder twee krakelen, Die ons onkundich zijn, of vreemt in alle deelen, Of daarmen nimmer van en hoorden eenich blijk, Noch wenschtme d'eenne 't recht en d'ander 't ongesijk. Of als wy op de reys verscheydene gemoeten

Of als wy op de reys verscheydene gemoeten Die t samen even heus ons minnelijck begroeten, En dat wy scherpelik daer op onse oogen slaan, Soo wertmen d eene meer als d ander toegedaen:

Gaat daarmen speelt of kaatst, flok salmen zy verkiesen En gunnen deel de winst en d'andere 't verliesen?

Int cort het sy wie't sy (gelijcker is geseyt)
Of voelt al min of meer van dees verborgenheyt.
'k En spreke van geen liefd' om menschen te vermeeren,
'Noch van vrou Venus min, die harten can verteeren,

Maar meyne vrouw tot vrouw en trek van man tot man Gelijck als David had tot fynnen Jonathan,

En die oock infgelijckx tot vrindt syn David troude, Wiens beyder liefde nooyt vercoelde noch veroude,

Wiens liefde vrouwen liefd' of minnen overtrof, Mits hare liefde was van Goddelijcker stot, Van Engelijker aardt, van Hemelijcker wesen

Gebalsemt mettet cruyt dat zielen can genesen, Verheugen onse hart, vertroosten het gemoet, En ook de bose krijgh doen speelen bankeroet.

Ten deel is deel Magneet of treck my toe-ghevallen.

Te moeten eenne Neve' uytkeuren boven alle.
Te moeten tegen dank (niet wetende waarom)
Beminnen broederlijk mijn Neef den Bruydegom;
Sou't zijn om dat hy heeft befocht veel vreemde Rijken.

O neen, daar iffer meer die hem daar in gelijken, Of ist om dat hy my bestaat in maaghschappy?

O neen, daar iffer meer foo na gelijk als hy, Of ist om dat hy deur fyn uytgenome gaven Gewenscht was en gewilt by Vorsten ende Graven?

Ddd 3

En hoge en lege stants hem lauwerden met eer Om fyn Appelles geeft en ander deughden meer? O neen: doch soo veel ist, doe sulke lof-trompetten Vervulden't Vaderlant (en ons invreughde setten) Basuynende syn lof en over-groote cunst, Dat was ('t is waar ik kent)een an-was totte gunst, Te meer doen oogh en mont hem groete hier te lande. Noch meerder doe hy gantich uyt fynne finnen bande Het Roomsche en France Rijk, en achten alles niet. Maar zetelde in de plaets een hupsche Margariet, Met welcke dat hy heeft een and re reys begonnen. En niet alleen het Vlies maert Schaap daar by gewonnen Soo haast en was de daat ten vollen nau geschiet Of eender uyttet Veen die song dit Zege-liet Op ouwerwersche wijs gelijk de Harders fluyten. Aldus, soo dat de stem weerom te rugge stuyten.

#### Op de stem:

#### Het vinnich stralen vande Son, &c.

| Veen-luy soo'k je bidden mach<br>Com staack je, werk ey nadert, | Есно            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Com staack je, werk ey nadert,                                  | hey nadert.     |
| En hou doch Sabbath desen dach                                  |                 |
| Om die hier zijn vergadert.                                     | vergadert.      |
| Dat jeder met syn Harderin                                      |                 |
| Om tsoetste vrolijk quele                                       | ik quele.       |
| En tot een lof van trouwe min                                   |                 |
| Sich voege tot den spelo.                                       | en spele.       |
| Vereent u stem aen luyt en fluyt                                |                 |
| De soete Bruyt ist maardich,                                    | s ist waardich: |
| Becrans haar mettet eelste kruyt                                |                 |
| En Floraas pronk bovaardich.                                    | o vaardich.     |
| Den Bruygom past een laum ren croon                             |                 |
| Wilt met te groenste bladen                                     | beladen.        |
| Beladen Ian Ooms jong fte foon:                                 |                 |
| Ey fored u het is spade.                                        | tis spade.      |
| A HO                                                            |                 |

Wel hem die sonder bloets verlies de zege. Alleen door Godes zege De zege kreegh van t Gulden Vlies En't Schaap daar by bedege. te dege? Dit won hy op syn Iasons niet. Maar vry met grooter eeren, ter eeren. Ter eeren van syn Magariet der Heeren. Danck sy onf alder Heere. Wenschet dat de Heer geen heyl en spaer, versame. Maer alle luk te same Voor dit spick-spelder-nieuwe paar, Een jegelijk seg Amen. 'kfeg Amen.

Daar me besloot Oom-Jan dit cort eenvuldich Liet, En ging doe (soo het scheen) om pijpjes na het riet, Van meyninge daer mee (in velden, bosschen, bergen) Te neuren syn gedicht, om Echo wat te tergen, En riep oock na'tgesang op't eynde van 't geluyt. Dit lach my boven't hart; o vrinden't moster uyt. De swangere van vreucht can niet als blijschap baren En moet of min of meer daar yets van openbaren; 'tEn can niet anders zijn, ist vaat jen volgeneucht, 'tEn geeft niet anders uyt als aengename vreucht. Hoe swolme lest het hert doe'k van dit hylik hoorden, De buyren riep ik an en stamerde met woorden, Den yver was te groot, het wou daar sessens uyt, Ten lesten met een barst; Margrietjen is de Bruyt. En heeft tot Bruydegom een nyt de outste Veenen, Waar van ik u daar na een practjen fal verleenen. Hier mede sweegh hy stil, anschouwende de lucht, Onanghesien verheucht heeft lykewel gesucht. t Gunt hy ten Hemel sond door blijkelijke reden, Mts hy fich neder boogh en storte fyn gebeden, En heeft die corteling op maat en rijn geset,. Gelijkmen lesen mach, dus luyde syn gebedt.

# Gebedt

Op de stem van den luxix. Psalm.

De Heydenen zyn. &c.

Godt feer goet In't opper-rijk der Rijken, Daat't foeste foet Als roet is by te lijken, Daar alle pracht Van peirlen of robynnen En zijn maar nacht By clare sonneschijnne, Waar by dat aardtsche vreucht, Of wellust of gheneucht Te recht mach droef heydt hieten; V bidden my o Heer; Sla doch dijn oogen neer Op ons geringe metten. Onf hert en ziel, Onf handen mondt en oogen ; En ons gekniel In ootmoet neer gebogen Doen eenne beed' Voor de se nieuw' getroude, Dat ghy in vreed Haer-lieden wilt behouden, En datse ( o groote Godt ! ) Gehoor saem u gebodt Gestadich hier beleven, Op dat de zalicheyt Haar namaals (y bereyt. O Heere wilt dit geven.

#### Over 't vertrek

# Van A: R: van Deventer op Hardervvijk, ende van daar op Amsterdam,

Op de stem :

Di moy volage Amour.



Angh eer mijn Lief vertoogh Heeft't eenigh Werrelts Oogh Met een bleek geficht, Door Tranen nat bedouwt, De Beemden en het Wouwt, En vermomt sijn licht.

Dat Phabus schuylt sijn hoost,
Is, om dat ik beroost
Werd' van hart en zin,
Goe Reys! goe Reys! me Vrouw,
De Son treurt om mijn rouw,
Ik, om u (Goddin.)

O! Voermen, past op't Spoor, O Paarden! geef gehoor, Houw bequame trat, Ey hotse-botst soo niet, Ghy plompert voor u siet, Let op Luns en Radt.

Help toch mijn Lief in't Boot; Dat bid ik kleyn en groot, Sta-by Schuyte-boef, Ey lieve vrome Maats Maakihaar bequame plaats Achterinden Roef.

Ghy Schipper of u Knecht
Mijn bidden is Stuer Retht;
Singh doch eens an't Roer
Verjaagh mijn Lief de vreef,
Ik fongh mijn keeltjen hees
Dat ik met u voer.

Bolus geef voor windt Dit over-schoone Kindt, Zuyder-zee weest bly, Springh sachjes op en ne er, En speel met haar, soo veer Totse kom in t Y.

O weeligh Amsterdam,
Doe spouwen vuir en vlam
U Schepen op Ree,
Ter Eeren deef Godin,
Raas blaas het Ywaart in
Als Donder in Zee.

### IAN VANDER VEENS

# Z E E S C H E

ZEGE-ZANGEN. 

# 

VENNENS

## Hoe Grol die loofe Hoer, haar Geest korts heeft gegeven, Dat heeft een Geuse Pen, op Paaps Papier beschreven.



ROL dat loose Papen Hoertje, Schelmen Voedster, Dieven Moertje, Minne van de Moordery, Teelster vande Guitery, Leyt soo deerlijck op haar sterven,

Raven Aas die sal beerven t Beste datmen by haar vint. Want hy is haar liefste kint, Al haar bloet-verwanten weenen, Al haar vrienden droevigh steenen, Och! wat isser al geklach, Och! wat iffer al gewach, Roepttoch haastich de ghebuyren. 't Sal met haar niet lange duyren. O! daar geeftfe noch een sucht. Staat soo nanier, geeftse lucht, Voelt de Pols, die flaat soo swakjes, Leke Jasper loopt toch strack jes, Om de Priester, om de Paap, Om den Uyl, en om den Aap, Loopt toch heen haalt Broer Cornelis, Met fijn wit gebacken Melis, Met fijn Keers, fijn Cruys, fijn Bel, En fijn ander Goochel-spel, Want het Puykje vande Hoeren, Want het Droesje vande Boeren, Want het Pit van alle quaat, Schier de wint ten Eers uyt gaat, Siet hoe ist gelaat vervallen, Wie mach trotlen op fijn kracht, Op de diepte van sijn Gracht, Op sijn loos heyt, op sijn laghen,

Eee 3

Op sijn jonckheyt, op syn dagen, Op syn vechten, op syn moet, Op syn wel-gestelde wooning, Op syn Prince, of op syn Koning, Hoogen moet komt voor den Val, En de Doot vernielt het al.

Mors.

Och! och! daar geefts haar geeft, Dat boos gekroonde Beeft, Dat Babel heeft gesogen, Heeft nu de ziel gespogen, Daar helpt geen slach of stoot, Sie daar de Hoer is doot.

Waer van.

Ofter yemant wilde weten, Hoe de krauckheyt mochte heeten, Waar van Grol het leven liet, 't Was de Brant-fiekt, anders niet.

OLI PODRIGO.

# Mengel-moes Gedicht,

Soo vande Veluvv, als de loslijcke Veroveringhe der Stadt WESEL.

En Jager van Philip om 't Bos fyn netten spanden, En joegh de Veluw deur met moorden, rooven, branden, De Betuw was sijn wensch, hy heefter voor geklopt, Hy loerde hier en daar, dan't gat dat was gestopt, Doorachtelose Jacht, ontsnapten hem den Wesel, Nu staat den uyl en siet gelijck Esopus Ezel.

Hendrik

Endrik diemen heet de Jager, Nuhernaamt den Boeren plager, Eerst gepresen, nu versmaat, Eerst bemint, maar nu gehaat, 2 Hebt behaalt wel duyfent schanden, Met u moorden, roven, branden, In dyn eyghen Vader-landt, 'k Meen ghy fult het na-der-hant, Op een kort noch wel beklaghen, Foey, foey, op u oude daghen, Dit en fluyt niet lieve Man, Nooyt en waart ghy een Tyran, Noch vermaart van wreede daden, Maar beleeft, vol van ghenaden, Wat, wat, wat, 't is uyt de schreef, 'k Schaam my als u vrome Neef Dit alt samen komt te weten, Hoe fal hy u (meent ghy) heten, k Wed hy Veddert u niet meer, Al u voor-beliaalde eer Kan dit nummer weer beslechten. Eer tijts pleeght ghy braaf te vechten, t Zy voor Steden oft int Velt, Yeder een die noemd'u Helt, Wie sal u doch meer soo heten, 't Eerlijk kleet dat is versleeten, Hoort de Boeren klacht eens aan, Die in Veluw wort ghedaan, Over u en u Soldaten ... Van u Fielen en Karwaten. Van u moordenaars gebroet, Op-gevoet met menschen bloet, Dit gebedt en droevigh finghen, Sal haaft door de wolcken dringhen.

#### KLACHT,

## Rey van de Veluvvsche Boeren,

Op de stem:

Het vinnighstralen vande Son?

Hy die besit des Hemels stoel,
I En rust dyn voet op Aarden,
Hebt doch van onse smart gevoel.
O God van grooter waarden.

Anschouw ons over groot ellent, Onf Zoonnen gaan verloren, Onf Dochters worden heel geschent, En wy geschat geschoren.

Wy worden heel verbrant, berooft,
Daar neven noch gevangen,
Men woelt ons stricken om het hooft.
En werden half gehangen.

kEn weet niet wat verschyden pijn Daar sy ons mede krenken. Duc d'Alba moet verresen syn, Wie sou dit aars bedenken.

Verresen is by voor gewis, Met Beulen uytter hellen, Die even inde duysternis Sijn swarte ziel soo quellen.

Och staat u oogen eenmael ne er O Heer op uwe Knechten, Wy hebben laas verdient reel meer ; Soo ghy met ons wilt Rechten.

Maar neen u goedertierenheyt, Die eeuwighlijck sal dueren, Ontsteken met barmhartigheyt, Sal enden onse trueren.

Den val-strik die ons is gheleyt, Van Henderick den Iagher, Breek haast ontwee, en straf bereyt Voor desen Boeren plagher.

Verblint syn oogen en verstant, Vermengh met duysent vreesen, Syn nieren hart en inghewant, Verdut syn gantsche weesen.

Geeft Heere dat hy vlock den dach, Doen hy in Veluw-landen, En dat hy lang beclagen magh, Dit moorden, rooven, branden.

Ons dunkt alree, o groote Godt, Dat ghy verhoort ons klaghen, En onsen vyant tot een spot, Wel dapper hebt gheslaghen.

Wy weten dat ghy wreken sult, 't Geschrey van Wee uw'en Wesen, Waar van den Hemel is vervult, Dies moet ons' guaal genesen.

## Transformatie.

Van ons bedroefde volck feer angenaam komt drooghen.

F f f

HA, ha, ha, ey sie de Boeren, Nu eens om het hoeckje loeren s'Hebbent oock al inde neus, Wesel roepen sy is Geus, Nu begint de tong te rocren, Nu begintmen vlag te voeren Yeder een op fijn mannier, By de Wijn, en by het Bier, Lestmaal gaande over kraten, Hoord ik hier of kluchtigh praten Van een man die (foo my docht) Niet wel Papen lijden mocht, Laetse nu Oremus lollen, (Seyd hy) die geschoren bollen, Le rogamus audi nos, Nu ist Wesel, dan den Bos, k Hoor vast vloeken Isabelle, Alde Duyvels uyt der Helle, Alde Monsters vander Zee, En sy meenter Hendrik mee. Hendrik heeft hem wel gequeten. Daarom fal hy Vygen eeten, Vygen uyt het Spaansche landt, Als men gaf den Admirant: Hoe sal Ioel Rei op hooren, Met sijn korte Midas ooren, Hy fal brullen als een Stier, Singenals een Ezeldier, Maar als over fijn die vlagen tSal hem dan soo wel behagen, Of hy met fijn bloote gat, Opeen heten hekel fat. Qualijk kon ik't lacchen laten, Van dit koddigh boertigh praten, Hollaseyd ik hoger niet, Van het geen nu is geschiet,

Laat ons Godt van hartenprijfen, En hem danckbaar eer bewijfen, Die ons inden hogen noot Meer als heyl en hulpe boodt, Wefel heeft hy ons gegeven, Sonder schade, daer beneven, Veel Geschut en Rijkdom by, Heere Godt wy dancken dy, Alles komt in onsen handen, Als ghy strijt voor dese Landen.

Siet den Getaanden Spek lan dwars voet den Seinjoor, Don pok mok den Maraan, den half gevvasschen Moor, Heeft snying inden buyk Pie'r Heyn verkrijght sijn schatten, Doordien hy hem klisteert, nu kakt hy Spaansche Matten.

> A Seinjoor kont ghy lo kacken Schijt vry in mijn le ge sacken, En Matroos sijn mutsje vol, 't Sal niet kleven ande wol, Ta Seinjoor is dat purgeren? Daar kan Geus neef't moes me smeren, Dat seen drek die niet en stinkt. Dat's een drekje dat wel klinkt, Dat's een stront van d'ander werrelt. Schoon van luyster, hups beperrett. Ghy doet rijklijk u gevoegh, Druck noch wat dan ift genoegh, O Seinjoor weeft niet verlegen, Nu ghy stoel-gank hebt gekregen List met ons de saak geen last, Meester Pieter is een gast, Meester Pieter is geschapen, Fit 2

Om u gansch den darm te schrapen, Sonder eenigh Jopen-bier, Want hy is een Scheeps Barbier, Die maakt door fyn Solpher poeder (Spyt fint Felten of fyn Moeder. Spyt Toledoen Madriel, Spyt fint Aachten onder-ziel, Spyt fint Joris of syn Swagher, Spyt den Roomschen Sleutel-drager, Ja in spyt van al de spyt) Dat heel Spanjen krijght de schyt. Dux Hidalgos Cavaljeros, Con vos poutos vos Mocheros, Abten, Priesters, Jesuwijt, Enge Nonnen vaack ghewijt, Leke Broeders, Pape Wijven, Gaat den eers nu heel op schijven, Ja soo overvloedigh, dat t Vuyr raakt in't Maraansche gat. Dat deur brant soo is an't smoken. Datm'er fou een Ey in koken, Datmer fou een Worst in bra'an, Met een Callekoenschen Haan, Met een paar dousijn Sausysen, Met een koppeltje Patrysen, Met een pan vol Fricadil, t Lust my niet, hy proet de wil, Hoort hoe vloekt den straten pronker-Den faffraan oogh varkens Ionker, In syu uytterste verdriet, Krijt hy dus, schier anders niet, O Flamingos Lutrianos Trahidors des Castilianos Pedro Heyn Catsiorro Can Dat den Spek wort hees daar van.

Meester Pieter neemt in 't goede. 't Klagen van Cabre Cornoude, Och den armen hooren beeft Is foo dor gelijk een geeft, Want fyn fchyven fyn vervlogen; En syn veeren uytghetogen, En syn hart berooft van moet, Raat wat rest hem van syn goet? Raat wat heeft hy noch behouwen? Wat Iuwelen vande Vrouwen, Maar't zyn schatten (dat ghy't weet) Diemen Spaansche pocken heet', Soo hy die wel wil bewaren Tot intende van fyn jaren, Heeft den geel-huyt den Titan, Alle tijt het smeer daar van. Doch ick gun hem dese suyvel, Meester Heyn die noemt hy Duyvel, En hy feyt feer wel daar an, Want syn droes is Heyntje-man. Nu Marane ik wil swijghen, Om geen Vijgh van u te krijghen, Die ghy fraay te koken weet, Tot u wraek van eenigh leet. Peys dan sonder te krakelen k Wilu Lucifer bevelen, Die soo graachjes op u past, Die Duc d'Alba heeft te gast, Die van ansicht en van wesen, Schijnt u Vader wel te wesen, Want n huyt is als een Zeelt, Even als het helsche Beelt. Ghy en hy, die weet te vleyen Om een yeder te verleven, Die oyt in ustricken viel, Kosten't leven ofte ziel, Fff 3

Dies

Dies om u verraat tontvlieden, Kom ik u de vreed anbieden, Doet ghy't niet, soo roep ik strak Schoorsteen-veger Bullebak.

## Lof-dicht,

# Over tbeleghvan

's Hartoghen-bos.



Spaanschen Jupiter dijn Donder krenkt geen zegen, Dijn Blixem is ontschaakt met dynnen gulden Regen, En soo ghy Mars ghebiedt om dijn verloren scha Te halen wederom, men vraaghter gansch niet na, Ons Roem, o dwingelant, is uyt den Haag vertogen,

Met wackerder gesicht als Argus met veel ogen, Die nummer door Mercuir wert inden flaap gewieght, Maar den bedrieger self door vromigheyt bedrieght, Ghy dachtet van te voor 't geen dy nu doet herdenken, Den Bos en kan hy nier, hy mach my elders krenken, Die tweemaal het gewelt fijn's Broeders heeft gestuyt. En sal in geender eeuw den desen zijn te buyt : Genoment zy alsoo, waar an heeft dit ontbroken, Left Gode niet belieft, daar me is dat vol-sproken, Mishaaghtet hem als noch, foo fal het zyn als dan, Maarlijk-wel fiet ghy nu datmen die winnen kan, Niet door een houten Paart, als Troyen door de Greeken. Noch op syn Amazoons, of zierlyk Lancen breken, Maar soo het dy gelieft komt harwaarts uyt dyn Troon, Anschouw hoe m'heeft beset de Peirel van dyn Croon, Daar fiet ghy't koustigh werk waar me'hy die benart heeft, Gods hant zy met den Prins, die hem't beleyt en thart geeft.

Stuer Recht.

# MEY-CRANS.

Van verscheyden Cruyden, over de meer als treffelijke veroveringhe der Stadt 's HERTOGEN-BOS.

Ghelevert inde macht des alderdoorlughtighten Prince van Orangien Frederik Hendrik van Nassouw, den 17. September 1629.

Aande Edele, Eerentveste, Wijse, Voorsinnighe Heeren, mijnne Heeren, Borghemeesteren, Schepen ende Raat der Stadt DEVENTER.

Mitsgaders hare Gesworene Gemeente ofte Vroetschap.

GHy Stylen onser troost, en Stutten deser Veste,
Bewaakers onser sorgh, bestuerders tot het beste,
Beschermers deser grens, die nu een wyle zijt
Ontrust voor ons geweest, door een verwarden tijt,
Maar hy die hart en nier en alles hier besichtet,
Heeft u, en ons te saam, van't sware jok verlichtet.
Soo schielyk onverwacht als eenne blickem blikt,
Dat ons in plaats van vrees de blyschap heeft verschrikt,
En weynigh tijts daar na heeft God ons noch gegeven,
Dat onverwinlyk scheen voor alle die daar leven,
Dies stel' ik u ter hant hier van wat Rymery,
Behaaght het u niet al, yets sal behagen dy,
Hoop, als ghy zijt ontlast van wichtige Stadts zaaken.
Dat dit u min of meer een weynigh sal vermaken.

refuls verou-

V.- Ed. onderdanighen Dienaar ende Mede-Borger,

JAN vander VEEN.

# MEY-CRANS.

DOe Silva meer als trots op haren maaghdom pochten; Heeft Fred'rik Henderik daar dapper om ghevochten, Met Ph'lippi trouste knecht, die hy ter neder bracht, En heeft tot Babels spyt de Pot-bagyn verkracht.

#### V R Y A G E.

En ongehoorde vreught van onverwachte dinghen, Omhelst ons vrye volck door Godt en Fredrikx hant, Een onghehoorde ramp komt voor de scheenen springhen, Den Arent, Antechrist, en wreden dwinghelant,

O! cerften dagh van Mey ghy sult ons heughlijk heugen Ghy teellet door u min dat dapperheyt verciert; Nassouw begroet den Bos na alle syn vermeugen,

En ghy ons moeder d'aard', die 's Princen doen lauw riert. Een noyt verwonnen Maaght hovaardigh op haarmuiren, Omschanst, omwatert, en diep slijckigh bemoerast, Wiens woonningh sonder yet beschanst is van natuiren, Wert inde minne maant ghevryt en anghetast,

Niet als den Oorloghs Godt Vulcani Vrouw antaften, Met streelen en ghekus of minnelijk gesmeek,

Doen hy den lompen Smit twee hoorenen anpasten, Neen, onsen duytschen Mars gebruykt een ander streek,

Na dat syn Leeuwen hart geraakt was op het heetste, Van Silva Bos-Goddin, niet tegenstaende dat Dees' Nimph hem wert ontraan, vermits sy was de wreetste In 't Babilonsche Rijk, heeft hyse anghevat,

Heel op een ander wijs als die de scheenen stooten, Hoe wel syn trotse Lief met spot na doude sleur, Sey met een schotse lagh het deurtjen is geslooten, Ey keer, ghy breekt u hooft, smits dochter isser veur, Wat voor een kromme sprongh is u in thart getogen? Wat waan, wat toovery vernestelt numbreyn? Welhey, verblinde Vorst ey opent eensu oogen, De grootste onsergloob is voor my al te kleyn, Haar opgeblasen borst van hoogmoet ende tooren, Vergifte meer en meer haar Adderighe tong, 't Welk over-tolligh klonk den Minnaar in fyn ooren, Die hierom deste meer haar na het garen dongh. Geen water of mouras, noch diepe modderpoelen, Geen donder of geblik, noch vreese vande door, En con sijn vuyrich hart noch minne doen vercoelen. En diese achten cleyn die heefts in hem vergroot. Syn over-grootsche Lief, in haar verweende wooningh, Onwinnelijk geacht wert treffelijk bewaart, Door kloeke dienaars van een groot en machtigh Coningh. Tegen Syn danck. Die voor Batavia somwijl sijn schatten spaart, Dies op fijn ouderwets vermenght met nieuwe snoffen, Komt Ridderlijck ter baan den Vreden-rijken Helt, Die met sijn vryery niet langh en wilde sloffen, Hy weet van geen gevley, maar troeteltin het velt: Sie daar, daar gaat het an, met trommen en trompetten, Met wapenen geklank, en schrickelijck ghedruys, Syn vliegende Banier comt braaf ronsfom besetten, Syn gramme stuer en suer en soete Liefjes huys, Print van Oran-Den vroomen Delvenaar doet kloecke delvers delven, Men draaft, men flaaft, men graaft, het water tot een landt, Men slijkt, men dijkt, het lijkt int minste niet sich selven, Men braakt, men maakt, dat 't raakt nyt menschelijk verstant, Daar bouw tmen schans by schans redouten halve-manen, Hier hooren-werk by werk, daar soo veel krullen by, Dat Romens Bulleman, en 't broetselder Maranen, De vrees het achter lijfonsteekt met popelcy,

Myn Musaloopt te veer en sou my schier vergeten, Te schryven van 't belegh wat wonder datmer vindt, Van graften, dyck of dam, darf ick my niet vermeten. Soo't Argus recht befach de groote gool werdt blindt:

G gg

Noch

Noch even dreuts van moet hout haar de stuersche Deren. Die Wacker is getrooft door haar manhafte wacht. Een ouwen trouwen gast quijt dapper sich in't weren, Die tmeeste van gevaarals talderminste acht, who were Nu schier my inden sin wat desen dorste segghen, Tot een die met geley by hem uyt 't leger quam, " I leger quam Waarom come uwen Prins de vorschen hier beleggen? Dat is de Croon te na, sprak desen ouden stam. Den Vorst gaat voort en voort syn wout-vrindinne nad'ren, Die weynich min of meer voor d'uyecomst is besorght, Veranderingh van bloet kruypt door haar grove ad ren, Kleyn wart haar hart en hulp, en swack haar trooft en Borcht. Dit gingh de Werrelt deur de vlugge Faam uyt-blasen, Tot inde hoven van Madriel en Oostenrijck, En brocht dees beyde t saam door jalonzy an 't rasen, Die swoeren soeren suer en wrake te gelijck. Hier danstmen om de bruyt die nu is bleeck en delu. Hoor' daar, wat voor gerucht comt boven vanden Bergh Met dese wederklank, den Jagher is in Velu, Dat gaf haar weder bloer, dat gaf haar schinckels mergh. 't Is waar hy ister in, met Mossen en Maranen, Met Franken, Waal, en Schot, met Slefren Moraaf, " Met Engels, Yeren Deen, met Pool en Ital janen, Met Meiren en Crabaat, met Meester, Knecht en Slaaf, En al het schroey en schrot van 't ende der vier winden, Is door den Berghschen Graaf de Boeren toe-gebrocht, Wat flimmer droes heeft doch dit schuymsel connen vinden, O! hier heeft Belfebub veel jaren na gesocht. Wat moetwil datmer doet van moorden, roven, schenden, En ander tyranny te melden, waer te lang, Ick roert een weynich an, maar wilt daar haast van enden, Ey hoor hoe 't droevigh liet verkeert in bly gefang. Dit solfferigh ghespuys, heeft flockx ghebrant, geblaackert,

Men gaft haar alles prijs, maar, door dit Veluws vuir, Is het benaude kint gekoestert en gebaackert

De smarten af-gedrooght ghewonden indeluir.

Hoe

Hoe scheert den droes het swijn wat krijgt hy slechte vlocken, Graaf Hendrik met dit spul en jammerlijk ghesluyt, Meent synnen Vedder soo van 't Bos jen af te locken, Ia, eenen dartich juyst, daar me soo was hy uyt.

Hy haspelt gins en weer, voor Hattum sout hem gelden, Hy docht de Geus van angst die kruypt nu inden dop, Met, comter snachts een Post die hem wat vreemts vertelden, Daar was het, voort, voort, voort, Soldaten op, op, op, O vrint! ey loopt soo niet, het werk is niet begonnen,

O vrint! ey loopt soo niet, het werk is niet begonnen. Maar ganschelijck vol-endt, ey lieve houdt urust. O bloet hoe past dien hoet, siet Wesel is gewonnen, Hoe dat hem is te moe dat is hem best bewust.

## 'k VV ed by meent dat 't Geusen hagelt, Nu hem 't gat soo is vernagelt,

Hy dieden stercken Leeuw' wou stricken in het garen, Wou buygen tot sijn wil door Krygers sonder Godt, En kost, spijt Keysers macht, geen Wesel wel bewaren, Rampsalich is de mensch die met de Heere spot.

Gelijk een loopend' vuyr krijght onsen Prins de tijding, En sijn weerspannich Lief die wert het ook gewaar d'Een tot een groot verdriet, en d'ander tot verblyding,

Hy bly, fy droef, ey fie wat ongelyker paar.
Of fijn verstaalde gat ter harten gaat het vryen,
Dat canmen wel bevroen aan dees doorluchte saak,
Hy gaat na Plutoos huys in helsche galeryen,
Op dat sijn Silva hem eens comen mochtte spraak,

Maar fy blijft even bars, die kropt hem inden gorgel, Nochtans en laat hy niet te spelen voor de Maaght Een dreunende Musijk, door een Metalen Orgel,

Hoe meerder dat hy 't doet hoet 't minder haar hehaaght. In plaats van dankbaarheydt vloekt fy hem uytten lande, En wenscht hem op Parnas met al die by hem zijn, Sy hoort te byster nood een Orangee oft Brande, 't Gespeul dat luyt te grof, sy haddet liever sijn,

Gg 2

By dese melody soo quam hem welte staade.

Een vreesselijk banket van snorrepypery,
Dat sond' hy haar, daar by veel app'len van Granaade.
Doen gasse beter koop haar Baalsche Romany.

Ik mach dat mynne is met recht, sprak hy, wel Mijnnen,
Dies Mynd' hy Silva soo dat d'aarde sich verhief,
Niet anders als den dwangh deed' haar de trots verdwijnen,
Hy kreegh met cracht syn wil, sy badt te zyn sijn lief,
Hy heestle noyt gesmeekt die hem op't lest quam vleyen,
Noyt vryen desghelijck soo tresselijk volbracht,
Haar maaghdom sal soo mennich Lolle-broer beschreyen,
Nu is tot Babels spijt de Pot-bagijn vercracht.

## Trophee.

En eeuwich lof verdient den man, Die sulcke Ciersels vinden can, Van waard en ongemeene glanssen, Dat aller Cæsars Lauwer doost, Om daar me 'toverheldich hoost Ons' Princes heerlijk te becranssen.

Heeft Celon niet dat wel gelijk?
Oft China oft het Perus Rijk?
Om aen syn eeren Pruyk te hechten,
O! dat ik mocht, of dat ik con,
Ick trock wat straaltjes uyt de Zon,
En sou yets Hemels voor hem vlechten.

Voor hem legh ik voor wien de dood Door vreese inde werckers vloot, Oft and're die omtrent hem waaren, Vreest sich voor wien een yeder vreest, Hoe vreest dan nu't gecroonde Beest, Met alle haare buyk dienaren. lude galirios vem den 891. De groote ziele in zijn rust, Anschouwt met meer als aardtsche lust, Sijns Broeders over vroome daden, Of soo het sien van boven ne'er, Alleen toe kommet Godt, de Heer, Groet hem in plaatse met genaden,

Dat hoogher geeft de harf nen quelt, En schrijf van aller Helden Helt, Ick geef het over aen een ander. Waar vintmen stof tot lof soo reyn, Voor die, daar by gheleken cleyn. Moet sijn, den grooten Alexander.

's Hertoghen-Bos altijt geacht.
Onwinlijk, wint den Prins met kracht,
Ontrent in tyt van twintigh weken,
Met Wesel 't Heerelijk gebouw,
O Fred'rijk Hendrik van Nassouw,
k Word' hees van staegh u roem te spreken.

# VV t-tocht der Isabelliten.

A dat ik tot Meester Ioris,
Had' genut wat Brandemoris,
Met een weynighje beschuyt,
Gingh ik's Morgens goet tijt uyt,
Om den uyt-tocht te beschouwen,
'k Sal den Maendagh wel onthouwen,
Seker desen Maandaghs spoet,
Smaacket Heerom soet als roet,
Siet wat volk comt hier re wagen,
Met de ooghen neer geslagen,
Met het aansicht stuer en prat.
Statigh als Jan Pelsers kat,

Ggg 3

Stemmigh

Stemmigh als ech Bok van Romen, Sijn dit van de fijnste vromen? Die ten dienste staan van Bel? Vraaghd' ik aan mijn meed' gefel: Die sey, en begon te scheren, Dese vogels swart van veren, Sijn de Ravens haast gelijk, Die in't Babylonsche Rijk Zijn de meeste van vermoghen, Want sy picken uyt de oogen Van de slechten alle gaar, Die haar blind lingh volghen naar, Die haar dienen ende eeren, Die al doen wat sy begheeren, Die al doen het gunt sy raa'n, 't Zy van moorden of verraa'n, Of van and re sware saaken, Sy zijn't, die de werelt maken Over al in rep en roer, Want fy krijgen an haar snoer, Keyfers, Princen, Vorsten, Heeren, En al daar fy by verkeeren, Nectar lijkt haar soeten wijn, Maar het grontsop, is tenijn, Wachtuvoor die Hipocriten, Voor de vogels Jesuiten, Siet dat ghyfe wel befiet, Diese kent en kooptse niet, Ia docht ik dat is gheprefen; Dit en moet geen Maak'laar wesen, Dit loopt schriklijk buyten beens, Daar na vraagd' ik hem noch eens. Watzyndees die hier voeteren, Gansch end' al in witte kleren, Vande zolen tot den top, which was Vande voeten tot den kop, Dit (feyd hy) zijn Baftert Swanen, Maaghdschap vande vochte cranen, Die men leckerlijk moet voe'n, Met de spiertjes van een hoen, Met de stipjes van de snippen. Want sy konnen aars de slippen; Van het Kloofter hafpel tuygh, Qualijk lichten vanden huygh, Dese met haar graauwe kappen, Dat sijn broeders vander nappen, Troofters vanden dnytschen dorft, Salvers vande grage borft, Biechters vande naakte Nonnen, Straffers vande volle tonnen, Kind'ren van Sint Ioris swijn, Kelders vande klare wijn, Geyle Satirs in het minnen, Bacchus dienaars in het Ninnen, O't zijn sulcke droncke bloets. En die daar gaan Barrevoets. Dat sijn Lutzenborger droesen, Die gaan't heele lant deursoesen, Siet dien Nicker gins eens gaan, Als een kermis Baviaan Of een Aap van Barbaryen, Maer hoe gaat dien luys-bos schryen, Of Sint Iob hem had gheraakt, Siet het krijghf-volk dat genaakt, Met Mortieren ende stucken Diemen qualijk voort can rucken, ... Wt de gaten hier en daar, Millimiter Want de ladingh is te swaar. Nu ik weet niet meer te seggen. k Macher foo veel op gaen leggen. En na mijnen Soet laar gaan, Want den uyt-tochris ghedaan!

...

#### J. VANDER VEENS,

# Vrye Nederlantsche Dankbaarheyt.

Y dunct niet anders, of ik hoor t Gevleugelt Volk in 't gulden Choor, Met Hemelijke stemmen quelen; Vermenght met sulken Psalter Clank, Of Isais Soon den Heer te dank Voor Saul we'er begint te spelen,

Alleens soo klinkt, soo singht, en juycht
Het V R Y E N E E R L AND T, en getuycht
Met Danck en Sank van Godts ghenaden,
De Vroome harten vol van gloet
Die roepen hevich door 't gemoet,
't Zyn dijnne o Heer! niet onse daden.'

Ghy ganft den Dwingelandt een clap.
En naamt hem Wesel met een snap,
Door Welhems Soon en dynnen zegen,
't Welk hem zyn moedigh hart verstaalt,
En daar door Eer op Eer behaalt,
Meer als oyt yemant heeft vercregen:

Voor eerst heeft Fred rijk wel en bet Op Oldenzeel zyn Mes gewet, En heeft geswind dat hoen ontgonnen, Daar na kreegh 't starke Grol een snee, Dat gansch Hispanien suchten dee, En Duytschlandt vloeken volle Tonnen.

Als nu dit proef-stuk was gedaan, Doe trok hy eerst het Wapen aen, En liet syn Florenbergh blincken, En in het dreygen vandlen Bos Soo hieuw hy Wesels banden los, Dien Scherm-slach deed' den Arent hinken.

Hoe lelyck viel de eer in 't flijk Van 't poffichmotfich Ooftenrijck, O! fnorkers op verheerde mannen, Ghy deed' Marane onderstandt, En staackt de Veluw' inden brandt, Het scheen ghy sout den Duyvel bannen.

Terwijl dat ghy dus schendten moort Soo werdt ghy deur de neus geboort, Dijn Wapen-stal, o woeste woeders! Met alle dijn gestolen schat, Die streek u Geus-neef van het gat, Dat was een dof je mannen broeders.

Was dat niet erger noch als ergh Voor u o! Grave vanden Bergh? Te laat wast doe ghy knorre-morden, Hoe kankert u dit ongeluk, Wat dunkt u van dat Vedder stuk? Ik meyn het is om dol te worden.

De boosheyt die u volk bedreef Dat ging te vreeflyk uytte schreef, Ik hoop ghy sult u leven bet ren, Een andermaal soo schaft dit af, Of dynnen Vedder tot een straf Sal dy de Boxsen bet op-vetr'en,

De Boffche-maaght die volghde ras, Die tretser als ooyt Troyen was, Op haar Mourassen, Schans en Wallen. Sy nam de degen by de punt, En heeft de Prins't gevest gegunt, En liet haar in syn armen vallen. Door dwangh foo werdt hem an-gebo'on, De Peirel van Philippi Croon, De starkste veste synner Landen, Flok Fama beter als een Tolk Ondektent an't getaande Volk, Die daar van t samen clippertanden.

Noch blies zy met een straf gheluyt, Men dreyght noch bet dyn gele huyt, Dies hebt ghy reden om te sidd ien, Den Spaanschen Vorst door deel trompet Heeft gantsch de doodt-verw op-geser, Met al syn Dons, Seinjoors, en Ridd ren.

Dies Belgica fris wel ghemoet, Treedt onsen Prince te gemoet, Met dese Groet, O Roem der Roemen! Syt welkom Christelijcken Mars, Die Philips hardt houdt inde Pars, Hoe salik eerst of lest u noemen?

Doch Ghy die zyt een Batavier, Goet Ronds goet Zeeuws na 's Landts manier; U walcht de al te hoofschestreken, 't Welk als een Schouw-spel werdt gedaan, Dies vanght (ô Prins!) u dienst-maaght aan Eenvuldighlijck dyn lof te spreken.

O! dwinger vanden dwingelandt,
Dit seyt 't vereende N E D E R-L ANDT,
U deughd en kanmen nimmer loonnen,
Dies moet ik mynen yver doen
Om met een Crans van 't groenste groen
Dyn Vorstelijke Hooft te croonen.

De gunst en slechte gaaf voldoet, Anveert dan desen Lauw'ren hoet, Vermenght nuet Mirt, Eyloof en Palmen, Tot teyken vande grootste eer, En dankbaarheyt naast Godt de Heer, Prijs hem met dank, Lof-sangh en Psalmen.

Met eerlijk af-scheyt datse gong, Doch eerst soo hieffe-an, en song, Voor Fred rik Hendrik van Nassouwen, Een Hemelsch" deuntjen uytte borst, 't Welk aardigh paste op den Vorst, Ik hebber dit noch van onthouwen.

#### Stem 97. Pfalm.

Myn hulp, myn trooft, myn Schepper groot van waarden,
Myn hulp, myn trooft, myn Leydt-star op der aarden,
Myn heyl, myn luk, myn steur tot goede dinghen,
Myn hart en ziel wil dy een Lof-sangh singhen.
Nooyt in dyn heyligh hof
Is dyn vol-komen lof
Door aller Englen Tongen,
Hoe lieffelijk van klank
Met Paradyssehe sank
Na waarde recht ghesonghen.

Stuer Recht.

# Graaf Ian van Nassouws WATER-ZUCHT.

A Schipper Jan 't is waar dat die in't Water smooren En syn in 't minste niet tot Galge of Rat gebooren, Dat bleek wel an-de Maats die ghy ter zeewaart brocht, High 2 Die smachten vande drooghte, of stikten inde vocht, En ghy (alsoo men meent) zijt desen dans ontvlooden, Nech Schipper Jan, oneen: Ghy zijt een vande dooden, Ghy zijt een levend Lijk, want heete bange lucht Gas u een strenge loop, en bracke Water-zucht.

> Een strenge loop: dat is de vlucht, De tranen: bracke water-zucht, De vlucht maakt ook wel achterlast, Daar't bracke water wel by past.

oe de Bergen swanger waren Schrikte yeder voor het baren, Want een Monster (foo-men riep) Is de vrucht, die ons sal tergen, Raat, wat baarden doch de Bergen ? Een kleyn Muysjen, dat sey piep. Schipper fan den wreden wreker. Donder maker, Blasen breker, Wou de Geus met hair en huyt (Soo het scheen) de Kop of bijten, Nadit pochen, beiren, krijten, Quam het op een Mossel uyt. Neen(wat feg ik)'t was foo veel niet, Neen soo veel en was u deel niet, Lieve Jan, met al u hulp Met u Specken, Walen, Moffen, Met urafen, blasen, posfen, Wout ghy niet een Moffel-schulp. Meent ghy foo de Bot te gallen! 't Is te mal om of te kallen, Dit is slimmer noch als slim, Slordiger als schyte-brockje, Schaamt u in een duyster hoekje, Wegh, ghy stinct Jan lægrim. Waart ghy niet van de eer geweken, Schaamte soude u't herte breken

Door de schand' die u ortmoet, Doch de eere kunt ghy nyden, Daar-om hebt ghy lust te stryden Tegen u gemoet en bloet.

Dus war baat het dat de Zeeuwen U een schip vol spot naschreeuwen, En dat Ne'er-landt u verwijt Een gheheele zee vol schanden. Dat het klinkt door alle Landen, Nu ghy zyt de schaamte quijt.

En of Borgers, Viffchers, Boeren,
Over al den Bek soo roeren,
Datter aarde en lucht of waaght,
Dat de vrouwen daar van singen,
Dat de kind ren daar van springen,
Als ghy nerghens na en vraacht.

En of al de Bootsgefellen
U wat met de zee-vaart quellen,
Ende roepen Schipper Jan,
Schrale Veerman van Ter-Tolen,
Heeft syn eyghen eer bestoolen,
Dat en trekt ghy u niet an.

Dat Matroos u komt bespotten, Van u vremde vloot en vlotten, Van u onghemeen bedrijf, Van u pleyten, pramen, schuyten, Dat sy lachen, jouwen, sluyten, Dat en raakt u niet an't lijf.

't Schaat niet dat een lichten zanger, Singht van Jan de Mossel-vanger, Die ontrent Sint Annen-landt, Met een vloot van Mossel schepen, Bleef omcingelt en beneepen, Dat en acht ghy voor geen schandt. Wil-men ook ten quaetsten duyden.

Dat veel duyfent Mossel-Iuyden,

Hhh 3

Quamen door u tot den val, Doe ghy leegh weer-om most varen, Dat u krevelden de hairen, Dat is ook al niet met al.

Of ghy schoon so schandigh vluchten En gaast duysent water-zuchten, Doe't soo branden achter't gat, Doe't u was soo na ghebrouwen, Dar u docht de ziel te spouwen, Tut, tut, tut, wel wat is dat.

Wil den Jager u begecken, Toont hem eens fyn oude vlecken, Wijst hem na de Veluw weer, Doch daar dorft ghy niet of segghen, Want daar liet ghy 't lelijk leggen, Dan wat geest ghy om de eer.

Of u Vedder, uwe Roede, U noemt schant-vlek vanden bloede, En u Broeder hoogh befaamt, Scheld't op u verbastert weesen, O dat sal wel dra geneesen,

Want in u is eer noch schaamt.
Onbeschaamde prickel stoter,
O u onheyl wert veel grooter,
Soo ghy blyst den ouden Jan,
Jan en weet van gheen gheruchten,
Jan is besich met het vluchten,
Nu goe reys Jan Mossel-man.

Graaf Ian is op de vlucht, En krijght wat spoet en heyl, De winden die hy zucht, Die vliegen in het zeyl. Printe van Orangien. Maurits van Naßoum.

#### Een bevaren man an't Roer.

Siet wat een aardigh volk dat stroom en zee wil bouwen, De Prins van Barbançon, die sal de Fok uyt houwen, Den Admirael die nat t, Graaf Jan is op de plecht, En past wel op het Roer, soo Schipper Jan Stuer Recht.

Stuer Recht.

#### I A N vander V E E N S

# VERKEER-SPEL,

Op't Batement nu kortelingh binnen Antwerpen tot schimp vanden Prince van Orangien wytghebeelt.

Oe onsen Delfschen Mars Mooy Lieven dede beven, Door dien hy fich met macht in Vlaand ren had' begheven, Met goede ordening en wel ghevoeghde schik, Was Lijsbeth inde vrees, en Philippus inde schrik, Gansch Brabant inden anghst, verslagen en besweken, Dat duerde tot den Prins van daar weer is gheweken, Om reden die den Vorst nootsakelijk bewoogh, Derhalven met syn Heyr weer- om te rugge toogh, Dat lichten dapper't hart van Lieven ende Hansken. van Calle en Pieryn van Coppen ende Fransken, Van Tanne en Jacomijn, van Pierken en zyn Broer, Van Bayken en Jacot, van Mailjaart en zyn moer, Volkomen was de vreught elk scheen van nieuws herbooren, Wat waffer al crioel men konde sien noch hooren, Ba soo sier Gentenaars, ba soo goo-liens van Brugh, Waar-omme foudt ghy niet de Roede is vande rugh:

Maar

Maar gly ô Brabant weet u vreucht te coloreren, Ghy zijt galjaart, actif, gentil om t'inventeren Yetraars, subtil, plaisant, divin en gracieux, U genereux gemoet dat affronteert de Geus, Hoefoet is u discours, modest en amiabel, Harmonieus u zang, u jesten agreabel, O ja ghy surpassert den Franschen Courtisaan In acten van amour, in fom, om kort te gaan. Ghy zyt geparfumeert met veelderleye grati, U Moeders gelardeert door alderhande Nati. Want yeder is een strik voor vremde Cappellaans. Dus is u an- gedrayt't Italiaans en t Spaans, Ook t Frans en t Portugees: doch t Brabants schijnt het meeste, Dat maakt u soo ydoon, alard, minjoot van geeste, Inalles feer habil, notabel, puer en jent. Maar weynnich van u volk dat sijn mon-peerke kent. Ik segge saan en plaan, en sal't ook mainteneren, Dat brabant heeft de fleur van wel componeren, Injenieus expeert, daar sijn de practisijns, Antwerpen ghy florcert van brave Retrosijns, Hoe facondeus heeft lest het puyk van u Poëten Den Prins fijn blodicheyt notoirelyk verweten, Ter cause (soo ghy seght) dat hy met grooter haalt Wt Vlaanderen vertrok heel santastijk verbaast, Den inhout van dit spel dat salmen hier ageren, Audientie Messieurs men sal't gaan prononceren.

#### SCHUT.

Hier siet ghy recht't Verkeeren spel
O vrinden dit verkeert hier vvel,
Den Prins, op vvien dat Brahant knort
Die schijnt te vvesen uyt het Bort,
Antwerpen heeft haer handen vast,
En dreyght de Geus met Svveert en Bast,

Graaf Ian die is haar fleun en stut, Dies wert het tegen ons geschut. Sta by verkeerders kom en siet Is dit een Schut? dat dunkt my niet.

t'Antwerpen op't Tonneel word''s Princen beelt gedragen, Gelijk een dode man verwonnen of verslagen, Na datmen lange wijl sijn beeltenis besach, Soo quammer (na gedaant) een Doctor voor den dach, Men maakte overslach met vele drekx van reden, Des Princen Ingewant dat foude-men ontkleden, Op dat een veder mocht besichtegen het hert, Het welk van yeder een voor vroom gehouden wert, Dit stelde-men in 't werk, na veelderhande seggen, Men focht met alle vlijt daar 't herte plach te leggen. Maar neen men vond't daar niet, men riep wel wat is dit, Doe wast, soek hier, soek daar, oft ginder niet en sit, 't Was alles te vergeefs, men focht an alle zijen Het gansche Lichaam deur,'t ontbracker an geen snijen. Daar na het quam soo wijt men raakten na bene en, De dijen worden met de kuyten op gesne en, Daar is veel hekeling by dit befoek geresen, Men feyde fulken Prins, fou daar geen hart by wefen? Ten langen lesten riep een groven lompen fiel, Ha ha! hier-leyt het hart recht achter in de hiel, Daar kreet-men over hoop, men jouden op den dooden, Dat was soo veel geseyt Prins Henderik den blooden, Wat dunkt u van dit spel ist niet een Sotte kluyt. Maar vrieden toeft noch wat, het spel is noch niet uyt.

CONTRE SCHUT en REST.

Des Princen spel verandert keel, Hy heeft het best dat scheeltte veel, Hy smit dubletten na syn sin,

Tennetens Siet daar by heeft de schiwen in,

Gelt.

VVel mannen wat of dit beduyt,

Govange- Hy neemt al wast met hopen uyt,

Antwerpen, wel wat segt ghy nu

Den Prins herschuttet tegen u,

Het wert ook tegen u gerest,

la geest het wry dat is u best.

Vermomt bedekt u hooft, gaat in de diepe kuylen Daar Zon noch Maan en schijnt) als Rekels leggen huylen. Ghy eereloos geslacht, du Bastert Spaans gebroet, Sie hoe dijn eygen Mes dy prickelt in het bloet, Treed't nu eens voor den dagh o botte Sacke-dragers, Ghy Esels van u Broers, en slaven dijnner Swagers. Antwerpen, kom nu voort en kleet u inden Rou, Vertoon u op't Tonneel als een mistrooste Vrou, Laat volgen op het spoor u Buffelyke kloekers, Hetschuymsel vande guyts, dijn fraje harte-soekeers, Soek nu (nu hebt ghy re en) het hart van Grave Jan, Van dyne Mamoluk, van uwen Moffel-man, Dan snijt de manniet op, maar doet gelijk de blinden, Taftonder inde broek, miffchien ghy fullet vinden, Nu mannen foek al foek ghy hebbet toch geleett, Nu Brabbelaarkes foek, wat if er dat u deert? Hy heeft gewis een hart, waar toe danal dit zuchten, Hy heeft foo kloeken hart dat hy wel dorfte vluchten, Te water en te land, door modder dik en week, Soo dat den armen hals Sint Joris varken leek, Ow onderbaarlyk hart! wat hebt ghy al bedreven? Veel hondert harten zijn door t selve hart gebleven, Endit is vry en los, en evenwel in schrik,

Dit herte won sich self, en liet de rest verlooren, Wat hette datter quam! bleef even wel bevrooren, Want tis van 't kouste stof, van bloodtheyt stout en wijs, Gemaakt van Noortse sneenw, en van Moscovys ij, Nu gasten wacker an, de wacht is u bevoolen, Het meest daar ik vermoe dats onder op de zoolen, Het gaat u selven an, dit harte komt u toe, 'k En weet geen ander wech als inde linker schoe, Ghy moet met dit Juweel na uwen Conink rennen. Maar vrinden dat ghy 't faacht foudt ghy het hart ook kennen, Ik twyffel daar wat an, want desen Mossel Baas, Die heeft een hart (foo'k meen) als twijf ken van een haas, Ik fie wel wat het is, ik hoor 't wel an u vloeken, Ghy willer eerst de vloot en dan het harte soeken, Laar varen dan het hart, de oorsaak van u pyn; En soekter niet meer na, maar veder soek het syn. Dat boos verslagen hart is tot verslies ghebooren, U harten zyn door 't sijn gelykerhant verlooren, Maar onsen vroomen Prins, die nummer moet ontviel, Ghewisselijk die levt het harte inde hiel, Syn gansche lijf is hart van boven tot beneden, Soo woont dan't moedigh hart in al fijn floxse leden, Antwerpen, t spel was goet, maar hy die t maakte vals, Den Boos-wicht draeyde een strop tot wurgh van eygen hals, Ghy vint een houten hart door u broot-dronken parten, Verliest daar teghen we er veel duysent rechte harten, Schut Rest is onse jou, ey jou eens over-luyt, Goe mannen gaat met Godt, het spel dat is nu uyt.

Stuer Recht.

#### Ver vvijt-dicht teghens lan vander Veen, Logen ende Laster-dichter tot Amsterdam

En ongesnoeyde siel, 'nen schrobber vande nydt,
'Nen vuylen schuytelbout, misbroetsel vanden tijdt,
'Nen ruyigen rabout, 'nen leepen onbeschaemden
Besmuerden vander Veen, 'nen recht en weert vernaemden,

Eer-knager vande deught, een die van jonghs af ach
Niet dan met flim gebroet van fielen heeft ghegaen,
Die niet en heeft verkeert als daer de harink wyven.
Gewent zijn tegen een te raefen en te kyven,
Een die van jonghs af aen meer guyten heeft geacht
Als volk van goede naem en deughdelyk gheflacht,
Die fynen cygen Prins met lafter heeft bestreden.
Op ander lieden naem die tselve noyt en deden.
Een sulken weerdigh mensch die komt hier als PoëtVerkondigen in dicht 't geen hem sijn boosheyt seet,
Die meynt de deughden sonn van ons Brabantsche lieden.
Te doen voor eenen nacht van plompe leugens vlieden.

O dooven by den fangh! o blinden by 't couleur! O aenficht sonder neus by eenen soeten geur! Ghy spreken vande deught? ghy u te gaen verklouken Om feylen en ghebrek der menschen tondersouken? Die van ghebreken stinkt als eenen vuylen drek, Oft laugh verlegen flijk in een riolen reck. Weet gly niet plompen uyl der deughden schijnte myden; Ghelijk uwe broeders doen? die niet en konnen lyden Het schynsel van de son? vreest ghy niet dat het licht Van ons Brabantsche deught sal rooven u ghesicht? Dan toch liet schijnt wel neen: want ghy doet in uw' werken. (Soo yeder een wel fiet) een grove blintheyt merken, Soo datick licht lyk hoor uyt u mismaekt ghehuyl. Dat ik u houden moet voor eenen blinden uyl, Voor eenen blinden uyl, die noch falt zyn bescheten. Van d'uylen u gebroers, en van de uylen ge'ten,

Dat ick sal tegen u met reden gaen ten strijt, Om u te maeken stom met allen u verwijt; Neen', dat en lust my niet, ik weet, wat dat sy krygen Die eenen dullen hont gaen trachten te doen swygen, Staet dees verwoede beeft en buldert voor syn kot: Die haar doen swyghen wilt, die wordt geacht als sot. Ik geef u vry de eer dat ghy on kondt verwinnen In leugenen, in spijt en lastringh te versinnen, Ik geef u vry deef eer aengaende van u schandt Die kryght ghy vry genoech van uwe eygen handt, Doch hoe wel dat ik swijgh' noch salmen handen vinden Die't schryven tegen u hun sullen onderwinden: Ons groen Antwerpsche Jeught en is noch niet verdort, Die in u slim gedicht voor slecht ghehouden wort: Men falder vinden noch die fullen \* Componeren, En\* faen en plaen voor valschu dichten \* mainteneren, Op dat een yegelyk, ook die u niet en kendt, Mach weten wie ghy zijt, en wat ghy zijt gewendt; Op dat ghy moecht eer langh door schand en spijt gedreven U dulle raserny verkorten met u leven.

O Phœbe groote Godt, ik schroom' wanneer ik sien Soo grooten valficheyt door uwe konst geschien. My wondert feer dat ghy, die in voorleden tyden Soo vlytich hebt voor ons de monsters gaen bestryden; Dat ghy op uwen bergh laet sonder stoorenis-Op groeyen sulcken beest'als v. ANDER V. EEN is: Ghy moest hem het gesicht van u Laurieren weyg ren, Ghy moest voor hem den vloet van u rivieren stevg'ren, Ghy moest hem jaghen uyt, en hangen hem dan aen Een kennest om den hals, om niet weerom te gaen, Gelijkmen is gewoon de verckens te doen dragen, Waer med hun wort beleth het kruypen door de hagen. Oftemmers 100 gly wilt dat VANDER VEEN daer blijft En evel niet en laet syn lasterlyk bedrijff, Soo bidd ik dat hem scheur' sijn bakhuys van malkand'ren, En dat wy strack hem sien in eenen vorsch verand ren,:

En dat hy queecken gae in 'tuytterst van Parnas In eenen modder-poel oft vuylen water plas, Daer sal sijn woonplaets syn, hy sal daer sijn geseten, Veracht van 't Pindus volck en allen den Poëten, Al queeckt hy dan op ons gheduerich dach en nacht, Soon sal hy maer als vors van onslie zyn gheacht.

Ick hoordaer weer't geschreeuw van onsen sotten dullen, Verwaenden lasteraer, ick hoor hem weder brullen. En roepen tegens my, Ghy lastert myn ghedicht. Om dat ick brengh' u quaet en feylen in het licht, Het is een Satyra die ick u heb gheschreeven,

Ghy hebt voorwaer een fluck dat weerdich is bedreeven, Soo ghy noch dickmaels brenght dees Satyras te bert, Ick vrees dat ghy eer langh wel eenen Satyr wert, Daer u toe helpen kan het puyck van uwe vrinden, Den Schotsman metten Den, die by uzyn te vinden, Veel meer noch als ghy feght, dat hier den Italiaen, Den Spangiaert, Portugees oft Franschen courtifaen,

Ick ben al veelte fot dat ick my laet bekooren Met uwen leugen-droom, daer ick weet van te vooren, Dat (al hoe wel dat ick met heel ons Brabant sweegh) Den wyfen tydt u fal antwoorden wel te degh. Wanneer hy door fyn kracht een yeder sal verkonden, Datu gedicht is t'saem met leugenen gebonden. Doch daerom niet en peyst dat ghy hier med zyt vry, Ten zy ghy u bedenckt, soo sweer ick u dat ghy, Oock in weygen stadt en langs weygen straten Bespot sult gaen als een die deughd'saem lieden haten. De katten over al en honden van de straet, Die fullend van spijt beseycken daer ghy gaet, Die peerden hier en daer die fullen met hun voeten Als ghy ontrent hun komt van achter uyt u groeten. Is yevers eenen muer geweken aen deen zy; En fal niet vallen neer voor ghy en komt voor by. Als vevers op de straet een kappe is ghenomen En dat den rappen dief de handen is ontkomen

to voly or .

Van die hem loopen naar, men sal u tasten aen; Soo ghy maer by gheval daer komt voor by gegaen. Voor tlest. Wanneer een straff komt usgelijck beswaeren, Die sal om uwent wil haer vroeger openbearen, En sal oock daerom doen (o weert vernielde sloef) Op u onsalich lijf haer alder eerste proef, \* Gaet nu Ian vander Veen gaet nu in diepe kuylen Daer Son noch Maen en komt als rekel lig gen huylen.

Steunt op Godt.

Antwoorde aen den Laster-Logen-dichter

## IAN VANDER VEEN,

Op syn Verkeer-spel.

An neer my quam ter hant den Hollantschen Verkeer,

Die ghy Jan vander Vern, als man van weynich eer, Hebt aen den dach gebrocht; heb ik het overlesen. Dies ik u weerdich kend, by alle man mispresen. Als ook wie dat het hoort, die roepen over luyt, Wat vuylder vlugh is dat, hanght op den diesschen guyt. Een minnaer van de konst die greep het uyt mijn handen, En voeghden't aen de vlam, en wilde't soo verbranden, Een ander seyde neen, en trock het vande keers, Het kompt my noch te pas om vag hen mynen eers. Ghy onbeschaemden bock, en sout ghy u niet schamen? Door u mismaekt gedicht gansch Brabaut soo te blamen, Ghy spout daer vyer en vlam op die ghy niet en kent, En alles wat ghy seght, en heeft noch slot noch endt. Waer me ghy sompen boer soo sout ghy dat uyt voeren,

Dat wy albastaert zyn, en al de Vrouwen hoeren? Maar als een vuyl secreet, van overvloet gheperst, Door volheyt van den dreck, wel door de mueren berft: Soo berit uyt u gemoet, en vuyl onnutte feden, U laster leugen tael, cen deel bescheten reden, Die geeven eenen stank, en stinken als een pry. Ter weirelt foo enleeft, geen plomper beeft als ghy. Ghy vrouwen eere dief, ghy hebt misschien meer vaders, Als in u bastaerts lijf zyn zenuwen en aders. Ghy onbeschaemden fielt, ik acht dat in ons Stadt Niet soo veel hoeren zijn als ghy hebt vaders gh'adt. Met onse Retorijk bestaetghy ook te spotten Waer door gly toont te zijn een van de meeste sotten. Ghy schraebsel van 't geboeft ghy schuymsel van het grauw. Den minsten van ons al die waer u noch te gauw. Noch ist u niet genoech te lasteren 't gemeente: Maer raeckt de Princenaen, verachthaer tot vercleente: Den Graef san van Nassau spreekt ghy sijn eer te naer. Ghy acht den vromen Helt al oft hy niet en waer; Daer noch soo korts gele'en veel duysent mannen vluchten, Als sy van syne komst maer hoorden de geruchten, See hadden nauws gehoort het brieffchen van sijn peert, Oft yeder was verbaeft, en keerden sijnen steert.

Waerom foo spot ghy met Graef Jan Het is nochtans soo braven man, Hy heeft soo menichmael getoont Sijn kloeke daden weert gekroont: Want als maer uwen Prins vernam Dat desen Graef in Vlaend'ren quam: Soo was hy, soo het scheen, vervaert, Want hy wel kenden sijnen aert. Dit was het geen dat hem bewooch, Dat hy weerom te rugge tooch.

Maer al ist dat u Prins uyt Vland'ren is geweken Daer aen en blijkt niet dat hem sou een hert ontbreken. Hy heest hier voor getoont sijn kloeck en moedich hert Wanneer hy door fortun' foo hooch verheven wert,
Als hy verkregen heeft verscheyden schoon victori,
Tot roem van sijn geslacht, en tot sijn eer en glori.
Waerom ghy hauge bast acht ghy dan herteloos
Dijn hoogh geboren Prins? en soeckt door valscheyt boos,
Uwen vileynen schamp een ander op te dragen?
Seght schrobber, vuylen uyl, antwoort my op myn vragen
By wie, waer, op wat dach, is desen schamp vertoont?
Seght logen-dichter seght, waer u getuygen woont:
Soekt vry gans Brabant door, g'en sult daer vinden geene,
Ghy zijt den lasteraer, ghy seght dat maer alleene.
Hierom hebt ghy verdient een alsoo grooten straff.
Als men oyt eenich sielt om sijn misdaden gast.
Ghy lastert uwen Prins, en schijnt hem te verschoonen,
Maer 't quaet dat sal op 't lest noch sijnen meester loonen.

Wel Hollandt watis dit? hoe falsk dat verstaen; Dat ghy soo snooden boet laet over straten gaen: Die uwen vromen Prins, den braefsten van u Helden, Soo schandich dorst versmaen en sonder hert uytbelden. Oft ommers foo hy feyt, den al te plompen fiel, Dat het gesonken was, tot onder inden hiel. En om dat desen guyt dit ongestraft sou seggen: Gaet hy dat op den hals der Retorijkers leggen. Hy feyt dat wy tot schamp dit hebben uytgebeelt, En op ons trots Tonneel, soo openbaer gespeelt, En tot des Princen smaet sijn beeltenis doorsneden. En soo sijn hert gesocht in al te mael de leden. Hy lieght gelijk een dieff, dat sweir ik voor gewis, Dus grijpt hem by den hals, heyscht hem getuygenis. t En is ons doente niet, de Princen te verachten, Met dwafe schampery: wy konnen dat wel wachten. Maer desen hangh-broek spot met sijnen evgen Heer, En op een anders naem treft lig hem aen sijn eer. Als ook de Vrouwen van ons Brabant weert geprefen, Soo desen rekel seyt, dat souwen hoeren wesen. Hy steekt geen uyt, dan seyt, een yeder is een strik

Voor vremde Cappelaens, heeft dat niet fraeven schik? Ghy Hollandt, Zeelandt zijt vermaert door al de weirelt, Vol treffelyk gemeent, en Steden schoon bepeirelt: Maer dat aen uwen naem een groote oneer geeft, Dat is dat fulken fielt in u fijn wooning heeft Chy hebt den braven Cats, den soetsten der Poëten: Als Heynfius, Huygens, Hooft, daer mooghd u van vermeten. Ook't vruchtbaer Nieuwelandt, die baren uwen roem, Veel ander geesten kloeck, die ik hier niet en noem. Hun werken zijn by ons soo loffelyk verheven, Dat veder wie die leest, schijnt weder te her leven. Maer als een rotte vrucht by uytgelesen fruyt: Soo is Ian vander Veen, daerom foo royt hem uyt. Daer dient wel op gelet, ghy treffelyke mannen, U Landt sou suyver zijn, waer desen schrok gebannen. Dus grijpt hem by den hals, en geeft hem sijnen loon, Verciert sijn luysich hooft met een pampieren kroon: Voeght daer de segels aen, van vuyl bescheren gaten, Vergult de kanten wel met scrabsel van privaten. Stelt hem soo op sijn bro'er, en geeft dees vuyle vlugh' 'Nen bessem op het lijf, een wapen op den rugh. Als ghy dat hebt gedaen, foo fult ghy dan bewyfen, Dat Brabant reden heeft om u goet recht te prysen.

Al ist alsoo, JANVANDER VEEN,
Dat u dit raekt wat aen de scheen,
En draeght my daer om geenen haet,
Ik ben noch al den besten maet:
Want al wie dat u dicht aen hoort,
Die zijn op u soo seer ghestoort;
En ider een die seyt, hoe dat
Ghy hoort te sitten op een rat.
Dus had u Brabant tot een buyt:
Ghy soudt daer soo niet raken uyt.

Ik kan noch leeren.

Antwoort

## IAN VANDER VEEN.

Eerloos Leugen-dichter tot Amsterdam, op signen Hollandtschen Verkeer.

> Oo haest my u gedicht is onder d'oogen komen Ghy snooden Lasteraer, heb ik mijn pen genomen, Vertwijsselt van gemoet, oft niet sou wesen schant, Te schryven tegen u dwaes waen-wijs onverstant, Datself u leugens sal met waerheyt overtuygen

Die ghy(als een Vileyn)hebt nyt de vuyst gaen suy gen. Wat heeft u doch beweeght? feght my ghy dwalen Sot, Dat ghy met uwen Prins en alle Princen spot? Antwoort my opdees vraeg, u meynik v ANDER VEENE; Wat, waert ghy dul en sat van Bachus Hipocrene, Doen ghy dit hebt gedicht? toont u onschuldicheyt, Oft t' onrecht u van ons dees schult wordt op-geleyt. Ghy Eer-dief, Leugenaer, ghy Laster-tongh der Vrouwen, Van Pluto op-gewekt (daer yeder voor mach grouwen) Die uwen vader is, waer door ghy leugens sticht, En den Apollo ook, van u vervloekt gedicht. Waerom loekt ghy dees vlek Antwerpen inte vryven? Heeft yemant op't Tonneel oyt fulcks hier fien bedryven? Als't geen dat ghy verfiert, tot lachter en tot smaet Van uwen eygen Prins, ghy Eer-diefvals en quaet. En om u lasteringh met schijn-deught te bedecken, Soekt gh'ons te branden in dees schandelycke vlecken. Verr' moet van ons Tonneel verhuysen sulck gewoont, Waer op dat menich spel gespeelt is en vertoont, Tot lof van eenich Prins wiens daet wy doen herbloyen Soo langh den Hipocren' Parnassum sal besproyen, Wy weten dat den Prins van den Orangie-stam, Wt klocker Helden bloet eerst sijnen oorspronk nam.

KKK 2

Mooks

Novt is by ons gedacht, dat wy hem fouden schelden Cleyn-moedich, en daer by noch sonder het uyt-belden: Gelijck ghy hebt gedaen aen onse Princen goet, Tot smaet van hun gestacht en eel Doorhichtich bloet. Onthout en leert dees les, wat Princen doen oft laten. En hoort geen laster-tough verachtende te haten, Waert dat ick wou door schimp verduyst'ren't Princensof. Ick vondt by avontuer (trots u) noch beter ftof. Maer neen men hoort de pen te stieren nae de reden. En letten op sich self, en zijn daer me te vreden. Ghy toont wel dat ghy zijt der Princen eer-dief vals, Want ghy versiert hun fout en lieght door uwen hals, Hollandt, ik weet ghy baert veel kloecke brav' Poëten, Die boven op Parnas, oft Pindus, zijn ghefeten: Maer foo ghy defen kendt voor eenen van u schaer: Soon acht ik niet een sier u lieden alle gaer, Neen neen, den soeten Cats, noch Heynsius, daer neven, En mogen u niet meer den naem van Broeder geven: Want ghy tot schand en smaet van hun zijt voorts gebracht, Rechts nut om met den vyl te vliegen in de nacht, Oft in den modder-kuyl van uwe spou-gedichten, Te worden aen gegrimt van feltsaem spook-gesichten. Soo wy u beeltenishier hadden in de stadt, Wy hingen't aen een galgh', oft stelden't op een rade. Wyfouden met gedult u smaetheyt noch verdragen, Metaluschimpery, en daer niet veel nacr vragen. Waert dat ghy ons in't minst de waerheyt had getoont: Maer u vals-Leugen-Dicht en kan niet sijn verschoont. Houdt op geswingde pen, laet voorts umoeyte blyven, En acht den Boef onweert noch vet tot hem te schryven, Voor dat hy fiet sijn schult met klaer bekentenis; Enacht sijn selven recht een Esel soo hy is.

> Seght my doch JANVANDER VEENEM Hebt ghy aen de Efels speenen

- Wingle

Wt gefogen al dit fogh,
Dat ghy steekt soo vol bedrogh:
Neen ten kan geen Esel wesen,
Want den Esel wort gepresen,
Waer hy niet sooluy en traegh,
Maer ghy spout uyt uwe maegh
Speeksel als de Ader-slanghen,
Dat u vleckich aen sal hangen,
Soolangh als de werelt staet,
Totu lachter ende smaet.

Brandt in Liefde.

# Aen Ian vander Veen, op sijn lasteringh der Vrouwen.

Elijk den schouwen uyl vlieght inde duyster koren, Daar Sterren, Son en Maen geheel zijn uyt gesloten: Om dat fijn swack gesicht in't duyster sich vermaeckt: Soo vliet hy van het licht dat fijn mismaektheyt raekt. Oft als de Vleder-muys, die in de avont-stonden, Wanneer den nacht begint, is vreuchdich en ontbonden. Soo komt Ian vander Veen met sijn vervloekt gedicht, Dat niet en kan bestaen voor't rechte Sonne-licht: Maer moet, gelijck den uyl, in droeve conkel-kuylen, Door leugens overtuyght, als eenen rekel schuylen. Seght Efel, schouwen uyl, wat ramp gink u doch aen? Dat ghy dit vals gedicht, te dichten dorst bestaen. Ghy Vrouwen scheynder boos, ghy spot van alle mannen, Die weerdich waere gestraft, oft uyt het lant gebannen. Ghy eer-vergeten fielt, waer hebt ghy dit geleert? 't Schijnt dat ghy van u jeught hebt in 't Bordeel verkeert. Ghy flacht de Tyger-diers, die naer den drek-pot springen. En bersten van den val, door talte stijf op dringen K. k.k. 3:

Wat feght ghy vuylen schrok, wat ist dat ghy u roemot. Ghy zyt die 't heel gheslacht der Vrouwen hoeren noempt. Waer me fout ghy, vileyn, dit derven staende houwen, Sout ghy wel staen te recht voor eerbaer kloecke Vrouwen. Voorwaer ick denck wel neen, de weerde van den doeck, Sou u, als eenen guyt, doen druylen in den hoeck: Daer fout ghy fijn van hun met vuylen dreck begooten, Oftals een snoode beest, in't verckens kot gestooten: Tot dat ghy vielt te voet, ende baedt vergiffenis, Van hunlie al te saem, met waer bekentenis, En lijden met ghedult, dat ghy tot allen daghen, Gelijck Acteon deed', tot spot mocht horens draghen. Ghy mocht gewis, ghy mocht wel houwen uwen spot Met onse Retorijck, ghy dwaes vermeten sot. U dunckt dat ghy alleen de wijsheyt hebt ghefogen, En dat hier niemant niet sou teghen a vermoghen, Ghy spot met onse tael, gerooft uyt Breroos geest, Om cieren u gedicht, ghy botte plompe beeft. Wy konnen al foo wel, als ghy, het uythems mijden. Trots u, ghy lamme fielt, wech stoot dees beest besijden, Set hem daer't licht vertreck, dat ver van hem verschilt, Want hy de waerheydt fiet en niet bekennen wilt. Dat hy daer als verwoet mach keffen, knorren, huylen. En met sijn grim gesicht als Midas sitten druylen, Nu wel I AN vander VEEN verandert uwen sin, Bekent u schult, en haelt u woort van achter in, Want foo ghy't niet en doet ghy fult noch van de honden. Beseyckt zyn en op't lest van hun noch zyn verstonden, En hout dit voor ghewis, met neerstigh over legh, Dat ick als uwen vriendt, u maer de waerheyt segh.

Brandt in Liefde.

#### Aen Ian vander Veen, Eere-loosen Princen schender, een schandael van alle Poëten.

Oen ik u duyvels dicht met vlijt had overlesen, Datweerdich is bespot, bespout, begrimt, begresen: Dacht ik in mijn gemoet, wat grooter beest is dat? Vol hersseloos beleydt, een schandt-vlekvan sijn stadt. Ghy eer vergeten guyt, ghy broetsel van de uylen, Beswangert met het vocht van Plutos duyster kuylen, Wat spoock woont in u lijf? seght eere-loosen fijlt, Dat u vervloekte pen derf schryven dat sy wilt. Ghy Bafiliscustongh, ghy gront-sopaller boeven, Ghy Princen eere-dief, dees daet sal u bedroeven. Wat heeft Antwerpia oft Brabant u mildaen? Dat ghy ophun verwoet, foo dapper uyt komt flaen. Hebt ghy Invidia haer bitter borft ghefogen, Vol schandelijck fenyn, en weder uyt ghespoghen? Ghy vlugh, ghy Efels kop, ghy hondt, ghy dullen dwaes, Ghy schrobber van't gespuys, ghy strop, ghy galgen-aes. Waer med 'fout ghy u dicht met waerheyt doch betuygen? Die schier onweerdich zijt voor eenen strop te buygen. De wrede vrack fal u noch vallen over 't hooft: Want u vervloekte tongh'de Princen eer berooft. Schaemt ghy uniet, ghy loer, des leugens te verfieren? Stiert recht, ghy mocht u pen recht nae die Duyvel stieren. Stiert recht u slimme pen, dat sy niet meer en dwaalt, Eer u het blixem vyer tot stof in stucken maelt. Seght my wat gaetu aen dees faek op onste dringen? Oft kont ghy uwe tongh van leugens niet bedwingen? Ghy spot met ons gedicht, my dur kt ghy zijt den quant Die talles overtreft door u waen-wijs verstant. O ja! het kompt u toe te straffen de gebreken; Wat moeter al vernutt in sulken herssens steken? 'tIs wonderdar den Prins u wijsheyt niet en loont, En met een netel-croon u luysich hooft becroont.

Waerom verwijt ghy ons die uythemsch-hoossche streken? Weet ghy wel, botte muyl, dat plachten foo te spreken Al die hanteerden ovt de redens-konst al om, Soo we! in Hollandt als in 't Brabants-Hertochdom? Ick meyn dat eerst de konst van duythemsch te vermyden In Brabant aen den dach gekomen is by tyden\* Ao. 1608. Dat Lief-Velt deerste week van Bertas heeft vertaelt: Waer door hy over al veel eeren heeft behaelt. Maer feght ghy snooden guyt, wat mach u doch beroeren? Geeft redenen hier van, zijn al ons Vrouwen hoeren? Ghy Vrouwen eere-dief, ghy lieght tot in u bloet: Een strop om uwen hals die is u noch te goet. Ghy bastaert hoeren kint, ghy vuylsten van de fielen, Die in de somer son gelijk de luysen krielen. U moeder is geweest misschien de vuylste laef. Die oyt ter werelt was, een aller boeven flaef: Onnutten vuyl katijf, daer yeder mach voor grouwen: De beeften moeten u beseycken en bespouwen. Loopt met u snoot gedicht, soo langh ghy loopen moet, Tot dat ghy komt op't lest by Plutos vals gebroet: Spour daer u fnoot gedicht voor aderen en flangen, Want ghy alleensken drayt den strop om aen te hangen, Gaet henen lasteraer, die Gods gesalfde blaemt Gaet henen eere-dief, dees daet u selfs beschaemt Loopt met het hondts geslacht, by ratten en by uylen, Int diepste van de nacht, u hert in stucken huylen. Tot dat ghy wordt geacht, gescholden voor gewis, Neen rekel fonder steert, die nieuwers nut toe is.

Ick leef door de Doot.

### LETTER-KEER.

Ian Vander Veen, Viand van Re'ene.

> Vander Veen, VVaenreden.



Oe wel hebt ghy geseyt Ovidi! dat de namen Seer dickmaels passen wel op 't geene wort genaemt, 't Blijck aen I A N V A N D E R V E E N: wiens naem naer konst geraemt, Men vint dat naem en man heel aerdich voegen t'samen.

Hy thoont by fyn gedicht (des hy hem wel mocht schamen)
Dat hy een VIAND is VAN REENE, onbeschaemt,
Stout inde leugentael met lasteringh' versaemt,
Die braeckt de leugens uyt soo s' in't gedacht hem quamen.

En dat syn REDEN niet en is dan enckel WAEN.

Dit is den grondt waer op ghebouwt sijn redens staen,
Gereckt, besett, verciert met hondert valsicheden.

Met lasteringh van die verr beter zyn, als hy.

Hy, die verstandeloos en vol van hoovaerdy,
VAN REENE VIAND is, en niet dan WAEN zyn REDEN.

Verwaende lasteraer, wat ist doch dat u quelt In 't hooft? daer door ghy waent dat al'de echte vrouwen, Die in ons Brabant zyn, hun trouw vergeten souwen Met vremde Cappellaens, gelijck u dicht vermelt.

Verwaende logenaer, waer is ten thoon ghestelt In ons Antwerpia (wilt my dat doch ontsouwen) d'Onledingh vanden Prins? waer was die te aenschouwen? Gelijck ghy dat aldaer soo sekerlijck vertelt.

LII

Seght op en houdet stæen, en isset niet ghelogen. Neen; 't is ghedroomt oft wel uvt uwen poot gesogen,' Ost yewers een, als ghy, die heeft het u gheseyt.

Schaemt u der lasteringh', deef loghens te versinnen, Spreeckt waerheyt, ghy sult eer en salicheyt ghewinnen, Want door de waerheyt kompt den mensch' tot Salicheyt.

#### Anag. E VERO SALUS.

Enen lendeloofen slimmen, Schorften, strammen, plompen fiel, Wiens kleedt hanght af als vlimmen, Langhs syn brayen op den hiel.

Wiens nooyt ghekuyste teenen Door syn schoenen steken uyt; Wiens noyt ghekouste beenen Syn als eenrouw slangen huyt.

Wiens boxen aende knien, Neffens 't gat fyn ongeschendt, Wiens onbedeckte dien, Wint en regen zyn ghewendt.

Wiens op gescheurde mouwen, Toonen van de tyt de kracht: Wiens wambas uyt den rouwen, Gepicqueert is door de dracht.

Wiens werckelijcke handen Spelen op de fielen herp: Wiens bruyn vergulde tanden: Altyt fyn al even icherp.

Wiens uytgeteerde wanghen Altyt bloofen als de aerdt: Wiens schaerse knevels hanghen Op den halff-geruyghden baert.

Wiens fwerte neus riolen Nooyt van nat en fyn berooft, Wiens naghels altyt dolen Langhs fyn fchorft en luyfich hooft.

Sulcx is onsen vander Veen,
Onsen bloet-vriendt van den tydt;
Doch hy is't noch niet: Met re'en,
Sal hy't worden metter tydt.

Want de geen die leugens spreken Syn tot grouwel aen den Heer, En die gaet langhs dwersche streken Sal eens comen in verseer.

prov. Cap.
28,

Steunt of Godt.

Leugen-stichter, Princen-blamer, mits ick van uleugens vvalgh, Ick en vinde niet bequamer, u te schenken, als een galgh.

Vander Veëra 't Iseen reem Dat ick u. Geve nu, (Int aenmercken Van u wercken) Eenen loon. En een croom. Want waerac.htich Ghy zyt machtigh Door u dicht Fraey gesticht Te verwecken En te trecken Onse jonst, Totukonft? Daer ghy mede Krijght een flede Neffens hun. Die ick gunn Dat fy moghen Syn ghetogen (Tot hun straiff) In een graff, Nieuw te maken Van dry staken, Daer min eenen droeven staet, Eermen door is hemen gaet.

Vander Veen Zvt te vre en, Hebt gedult, Kendt u schult: Ghy kont mercken Dat u wercken Oorfaeck fyn, Van u pyn. Veel die willen U doen villen Heel gestoort: En dan voort (Soo fy segghen) U doen leggen Met u gat Opeen rat Ick och aermen Moet ontfaermen Uwen stact: Want'u daet Doet my peyfen, Duysent reysen, Dat u hooft · Is berooft Van fijn reden: Dus is heden Om te minderen u straff, U dees Galgh van dichten gaff.

Steunt op Godt.

Vt. Godt myn hulpe. Lll 2 JAN

#### JAN VANDER VEENS

## KAATS-SPEL,

Ofte vueder-stuyt, op de Leughen-Laster, teghen hem uytghesponghen, door eenighe Nameloos Antwerps licht Gebroetsel.

## Veel gherucht vveynich Wol,

Ntwverpen met haar soons die porren ons tot spelen, Te kaatsen metter bandt't Verkeer-spel zijn sy moe; Hoor hoe zy in't begin, beginnen te krakelen. Ey Vrienden uyttet park: sta ruym sie wacker toe,

Sy gheven vinnich op: ho, ho, dat is ons leeven;
Hier taptmen ook goet bier: vvy hebben gauvve Maats,
Sie, sie, hoe snel den Balte rugge vvert ghedreven,
Tot achter by de Stuyt: nu teykent eens de kaats.

## Tot de Leugen-schelders.

Wel, wel, hoe dus, hoe dus, sus, sus, al facht goe mannen, Hoe kruvst en krast ghy soo wilt ghy den Luyvel bannen, Wat, wat, dit loopt te hooch ey lieve laet u ra'en, Hoe braakt en beirt ghy dus wie heeftet u gedaan? Wie heeft u dus verstoort? wie heeft u dus beseten? Wie heeft u dus beroert? wie heeft de Lever g'eten? Hoe rammelt u het lijf, hoe bortelt u het bloet, Hoe reutelt u de borst, hoe vol is u de moet, Hoe strengh is u gesicht, hoe vlammen u de oogen, Hoe groen is u de mont, wat hebt ghy gal ghespogen,

Focy,

Foey, foey, t is alte grof, hout doch de fnater toe. Wert Jan-Oom dit gewaer, hoe wil hy met de roe, Hoe wil hy mette gard u paddich lijf aftouwen, Dat gly het hart, de longh, en lever meent te spouwen, Wie ist? I AN VANDER VEEN, die ghy al't quaat toe wenst; Hoe na en heeft hy niet in uwe stadt verhenst? Of heeft hy wat uyt jok geboertet of geschreeven? Dat ghy daarom den bloet soo schendich hebt bekeven Soo 't eenemaal versuft als of den armen kroes, Kreech botter inde pap, en water in het moes, Gingh barrevoets te bed', (eylaas! wat swaarder ly'en) U kinderlijk ghedreych kan fottelyk castyen, En schricken tjonghe volk met uwen bullebak, Maar of ik voor de man een woort ten besten sprak, Verhoop, dat ghy my dat niet qualijk af fult nemen, 'k En wil niet doen als ghy die niet en doet als temen, Die niet en doet als roept met eenderley geluyt, Ghy esel, uyl, ghy fiel, ghy lompen plompen guyt, En hondertmaal vernieuwt dat eenmaal is gesproken, Dan't heeft u an 't verstant, niet an de wil ontbroken, U Koek-koekx toon en sang' betuyget en verklaart, Dat ghy gesprooten zyt van dese vogels aart, t Is altyt't oud en tselfd' het geen ghy hem tot spot geest. Hoe meerder dan gheseyt, hoe minder dat het slot heeft, Ghy maakt een groot ghetier in traghen arrebeyt, Soo doen de Esels ook, dat is genoech gheseyt, Ook zyt ghy onder't Juk der Spaansche wreede Specken, Dies zyt ghy wel te recht-Maraansche Esel gecken, U schimp is sonder vrucht u schelden sonder baat, Den Esel die ghy sondt weerom na Brabant gaat, Maar harsfeloos ghespuys, ont breynde hol'e bollen, Ontmenscht Ulisses volk, wie mach u soo bekollen. Datghy (die ummer vroet in 't alder-vuylste vuyl) Die d'Arent is ghelijck durst schelden voor een Uyl, Die mint desonne-schyn die bakert inde stralen, Die met verheven kruyn derf synen naam verhalen,

Die wandelt openbaer, en niet geheym in stilt, 'r En waar alleen voor u die hem vermoorden wilt, Komlaat ons nu besien wie dat den Uylsal wesen. Hy die het licht bemint, of die het schijnt te vresen. Verklaart u ghy als hy met namen en bediet, Maar neen, tis veer van daar, de Uylen doen dat niet, Sie daar, daar vliecht den Uyl, den Uyl die moet verhuysen, En keert van daar hy quam by snode Vledermuysen, O dwafen speurt ghy nu hoe dat ghy u verkalt, Hoe hoger dat ghy klimt hoe leger dat ghy valt, Wat hebt ghy nu gemaakt, wat hebt ghy angevangen? Een galge van geschrift om selver an te hangen, Depylen die gliy hebt geschoten opwaarts an. Die zijn rechtne' er gedaalt op uwe harfen pan. U tong is rauw, u keel is heesch, van Fiel te seggen, 't Sop is de kool niet weert om dat te weder-legghen, De vloek gaat na fijn hoek foo't oude spreek-woort feyt, Onnodich al u roet met honich weder-leyt, De peirlen van ons Landt, de wel geboren zielen, Die leggen wat gefiel is dit, van i flym der fielen, Heeft dit het Brabants puyk (co aardublijk bedacht. Dan volghter ha, ha, ha, en gly wort uyt-gelacht, Ghy heet hem leugenaar, dat zijn wy alte famen, Ghy lieget met voor-dacht, des heelt ghy uwe namen, Is dat hy leughen spreeekt, dat comt uyt anders mondt, De leughen zijn ghewis moetwillich niet en wondt, \*! Anewerp-Ghy feght dat hy het Spel heeft uytten duym gesogen, febe spel van Dat summer bol en dik en tastelijk ghelogen, don Prince. Wat heeft hy meer gedaan als wat in Rijm gestelt. Dat hier gantich Ne erlandt deur voor waarheyt wort vertelt, De vroomste die daar leeft die kanmen soo bedriegen, Die seyt, van datmen seyt, dat houtmen voor geen liegen, En of ghy 'tschoon veritraft en schendichlijck verdoott,' Soo wert het noch voor waar van duysenden gelooft, Van veelen noch gehoort van fommige geswooren, En ghy alleen zijt doof en hebt soo groote ooren.

Men feyt het is gespeelt maar niet in 't openbaar, Gheheymt het soo ghy wilt, men seyt 't is lijkwel waar, Ist waar of is't gejokt, ken wilt niet gaan bekijken, Het quaat wort licht vermoet van u of uw's gelijken, Al draaght ghy uwen roem dat ghy foo suyver zijt, En nummer eenich Prins geeft spottelijk verwijt, En niet en zijt gewoon daar grillen van te speulen, Wat hebben toch gedaan u Broeders binnen Ceulen, Van onsen Palatijn, of ist een misverstant, Na t verlies yan Prage. Daar werdt hy af-gebeelt als platter achter landt. En hadde aen den arm een Rotterdamschen degen; En gingh foo huys by huys ghelijk de fulke plegen, Hem volchde sijn Gemaal, met sak, met pak, met kint, Beroyt, verscheurt, besmeert: of is dit ook al wint, Of weet ghy hier niet van, foo wilter na vernemen, Af-shebeels En ook hoe dat hy spooch de Croone van Bohemen, op.en win-Dan doch sy laten tru, het spelen sijn sy moe, vat , daar by, de Croones Het schijnt sy hebben daar al vry wat reden toe, Topogha Ick laat om kortheyts wil meer daden te beschrijven, Laat Ceulen Ceulen sijn, wy willen by u blijven, Men sal ook op u doen, eens doen recht ondersoek, En halen't oud'en't nieuw'te samen uytten hoek, Laat sien wat isser meer, dat deselichte spreeuwen, Met eenderley geraas begapen en beschreeuwen, Beknorren met geknars, en krijten gantsch ontstelt, Dat VANDER VEEN, opald Antwerpsche vrouwen schelt, Dat noyt in sijn gedacht of hart en is gecomen, Wienspenne min of meer geeft luyster ande vromen, Een eere diese comt, een geessel ande qua en, En straft na sijn vermooch die slimme paden gaan, Hy heeft alleen geroert de spelende Rabouwen, Haar Kinders en Geslacht, haar Moeders ende Vrouwen. De vruchten leeren ons bekennen Lot en Boom, Het werk dat onderscheyt het quade uyt het vroom, Gemeenlijk snoode aert sal snoode vruchten telen, Het boose dat gelust met sijns gelijk te spelen,

Dies

Dies heeft hy niemant niet als dit Ravot veracht,
Gevonnist uyt haer doen haar vrinden en geslacht,
Geen wel gheslepen breyn en sal dit anders duyden,
Waarom by u, als hier, geen goe en quade luyden,
Nu meent ghy datmen vleyt, o neen dat heeft geen noot,
w En achten u niet meer als varsch gegeten broot,
Genoech genoech daar van, laat ons te recht gaan stellen,
Dees quidams man voor man, en dan een oordeel vellen.

### An Steunt op Godt.

Nen komt voor den dagh ghy schryver Steunt op Godt, Stelt S in plaats van G soo Steunt ghy op een Sot. Die wijslijk van gelaat maar siende gantsch verblint is, Van wesen stant en gangh gelijk u Moeders kint is, Wat feyt dit Nen Nen, wat ist een besem stok, Want schrobber volchter na, (wat gaater voor 'tgoet jok) Wat Compost is doch Nen, dat lustons wel te weten, Wat vremder kost mach 'tzyn, wy hebben't nooyt gegeten, Ghy Nen't ons al te veel, u Nen en heeft geen sinaak, k Wou dat myn Buermans koe kost bulken dese spraak, Hy won dan met her Nen wel seven duysent kroonen, Daar nuu Nen is weert geen halve blaas met boonen, Waar hebt ghy uyt ghefocht het schuymsel vande praat Te Leuven inde School, of in de Lepel-straat, Of daar ghy sijt ghewoon een Tanneken te kussen, Of daar u Broeder Brandt in liefd plach brandt te bluffen, Of hy, die in't François met Bruyn-ink dapper schrift, En als een Appel-teef (als ghy) op Ne er-landts kijft, Hy leert noch, want hy gaat by Meester Phoebus schoolen Die ghy bykans (soo't schijnt) hebt ziel en lijf bevoolen, Gly lelt hem an het oor, ghy smeekt en roept hem an, En bidt dat van der Veen mocht raken inden Ban. Steunt ghy op desen Godt die wy int minst met vreesen, Ik hoor aeu u gebedt ghy moet een Heyden weefen,

Ghy vliet de klare Son die ghy in 't duyster bidt,' O arme Mol ghy vroeten kent noch fwart noch wit. Ghy wenfcht hem in een poel met op-gescheurde kaken, Verandert in een Vorsch, om spottelijk te guaken, Hoe ydel is de wensch, en't harte die dit gunt, Men kost u ook voldoen met diergelijke munt, En wenschen op-gespalkt u mondt en kinnebacken, Dat daar een Twentschen Boer heel proper in mocht hoesten, Tot dat u vnylen bek waar boorde vol ghepropt, En gingh het dan na wensch u waar de mondt gestopt, Ghy vreest dat hy eer langh sa! eenen Satir werden, (Jalieve VANDER VEEN hoe kont ghy dit al herden) Neen neen hier in ons Landt men gantsch geen Satirs kent, Daar Spaaniche Bocken zyn daar woonen die ontrent De honden fullen hem (alfoo ghy fegt) befeyken, De katten van gelijk, tot ware straf en teyken, Syt ghy Tirefias dat ghy dit alles weet, Soo fijt ghy wel te recht een Rekelich Propheet. Noch kon dit al geschien, hy mocht den dach noch leven Dat hy in Brabant quam daar syn veel heete teven, Daar is ook veel gelol van Katers fijn en grof, (Soo fwart, als grijs en grauw) ontrent het Kerrek-hof, k En weet nau wat voor drek of sware ongevallen Die ghy den man toe-dicht, te mal om van te kallen, Op't lest ontrent u Galge ist slimmer noch als slim, Daar loopt ghy mette Cap bevecht u eygen schim, Noyt rijm soo ongerijmt, te walgelijk om lesen, Hier is de Nar te flecht om yemants Gek te wesen, Weet gly hoe dat sijn kleet en wesen is gestelt, Wat finnelooser breyn heeft u de Cop gequelt, Weet ghy sijn staat, sijn daat, sijn wesen ende kleren, Wel man wat gaat u an, wel Coek-koek fonder veren, Welfpotter op de kruk, welfoete smelijkheyt, Wat brenght ghy op de baan een schoone lelijkheyt, Wat doet ghy v ANDER VEFN een ongewoone pyn, Dat ghy dus van hem maakt een twede Palatijn, Mmm

478
Den Palatyn Hoe is u den Balo

Den Palatyn Hoe is u den Balch vol leugenen gegooten,
te Ceulen als Dat alle cer en schaamt daar buyten is geslooten,
typt-gebeelt. Toont my een Leugenaar soo wijs ick u een Dief,
Na't oude
herek moont Want dees gekoppelt zyn ghelijk als Lief by Lief,
leugenachuch Als Henker by de Galch, ghelijk ghy weet te stellen
diefachtich.

Met Versen in geschrift om VANDER VEEN te quellen, En met wat ongemeens te toonen wat ghy weet, Dies Hollandt u (tot lot) den Galge-maker heet, O knecht 't is wel gheschiet dat die een Galge maakte Eer hy daar minst om docht daar alder-eerst an raakte, En leert niet achterwaarts: an 't geen ghy hebt gesticht, De daat loont vaak de man, wacht keel het hapert licht, Ey maakter een van hout dat bid ick met verlanghen, Ik noemde u flus den dief laat die daar eerst an hangen, Laat die de eerste sijn die u gebouw vercier, Soo waar de Kas ontlast van onsen Tresorier, En ghy door Phoebi gunst sout worden op-getrocken. Daar u Æolus kost verstyvenen Verstocken, Gekeert is uwen Bal en vliecht na d'oude plaatf, Hey lustich al weer an, nu teyken dese kaats, Gaat Heyden gaat nu by de Raven u verschuylen. (Recht onder u gebouw) als Galge-maker huylen.

#### Ik kan noch leeren.

Ansch Muysen uytte wech, hier komter een die bromt, Een yeder zy gedekt, draacht kennis datter komt d'Onwysen, Eselen, en geiren Erentseste, Onf geen besonderen, de slimste van de beste, Oja, hy ist, oja, ik sie't wel an sijn tret, Loop Jongens, wech, wech, wech, slok allegaar na bedt, My dunkt het schort hem daar men d'Osien plach te bollen, En wert hy niet gestuyt, gewis hy raakt an't hollen, Wat vreemder Haan komt hier dus krayen in ons Lande, 'tls Roelant Furieux, geslagen in t verstandt,

Obloet, hoe staat denhoet, hoe wreet siet Tochem Backer, Hoe ist mijn vrient, bedaart, ghy maakt de kinders wacker, Gh'ebt ummer al geseyt dat ghy te seggen wist. Eenander ook een beurt dat deelt de meeste twist, Wat vragen wy daar naof u de key soo lotert, Enoflan VANDER VEEN ubryniet wel en botert, Hier is een plaats van Recht, te Recht zijt ghy gedaacht, Nochtansen heeft de manniet over u geklaacht, Niet tegenstaande dat, soo salmen u vergelden Dat ghy soo buyten't spoor hem gaat met laster schelden, Doch alle woorden die ghy hebt in 't wilt geseyt Die houtmen u te goe, dat is maar dollicheyt, Eerst dreycht ghy met sijn Rijm den aars te willen wissen, Is dat foo grooten kunft, ghy kuntter ook op pissen, Dit's ummer kinder klap, en yd'le wint en rook, Die wil, die kan dat met u Af-laats brieven ook, U dicht dat wert verschoont, daar is niet me te jocken, Misschien oft niet en heeft een angel vande pocken, Een angel vande vrucht die u Seinjoor vereert, Hout ghy dat heylichdom: de Ketters zijn't niet weert, Doch komt ons wel te sta, van dat ghy hebt geschreven, 't Is fonderling bequaam om ratten te vergeven, Of ander vuyl gespuys, wat vinniger fenijn Mach slimmer als u dicht of snode versen zijn, Dies mach de Bruyne Frans daar mee gaan langs de huysen, En roepen hier is Cruyt voor Ratten ende Muysen, Ghy vullet u papier met woorden sonder tal, En alsmen't al besiet soo ist al niet met al, , Ghy fegt dat hy miffchien gehadt heeft soo veel Vaders , Als in sijn bastaard Lijf zijn Zenuwen en Aders, Wy achten vry wat min, en hopen maar van een, Het Bastaard volk dat is by ual wat gemeen, Wie weet of ghy u self daar me niet wat geraakt hebt, En of ghy buyten Echt met hulp geen kint gemaakt hebt, En of u Moeder niet veel Mannen was gewent, Ghy zijt een wyse Soon soo ghy u Vader kent, Mmm 2

't Is schand' dees vodderi met re'en te weder-leggen, 'k En weet wat my beweecht soo veel daar vam te seggen, Ghy roemt u Rymerij, en feght de minst van al Dat die Ian vander Veen veer overtreffen fal, Dat staatmen u al toe, segh vry hy wil en kan niet, De minste dat sijt ghy, nochtans zyt ghy die man niet, Hie hoortmen hoe't verstant u in de vilthoet klinkt, Ghy Covel weet niet eens dat eygen lof soo stinkt, Ja wel wat hier toch roemt op syn geleerde stucken, De kreupel is al me hovaardich op fyn krucken, De Mossel komt te Hoof en seyt hier ben ik Vis. Den armen hinke-poot die meent ook dat hy 't is, Hy mister wat van vijf, daar sijnder wat uyt speulen, Nu tommelt hem het hooft gelijk een Mostert-Meulen, op syn spreuk Wel Brabant wat is dit, hoe salik dit verstaan wat 15 dit, hoe Dat ghy soo grooten Nar laat sonder bellen gaan, salak et. Hoor Malcus, noch een woort, en loopt dan inde boonen, Wilt ghy Ian vander Veen soo cierelijk bekroonen, En dat met vuyl papier vergult met menschen drek. Wel: ofmen daar op fey, dat vaar u inden bek, Dat waar foo breet als langh, men kon dit soo verschulden, Maar waar hebt ghy geleert met stront soo fray vergulden.

Brandt in Liefde.

Siet Meester kackedoor hoe ghy u selfs beschampt, En meldet dat ghy zijt van't Schijt-huys-vegers ampt, Gaat Frans gaat lamme-gans in d'alder-vuylste kuylen, (Daar ghy u gout uyt graafs) als Schijt-huys-veger huylen.

SAl Brandt, den slechten quant, nu komen voor den dach, Of isset niet van nood, dewijl hy heeft een slach, Ten is geen pyne waart sijn saak te weder-leggen, Al wat hy heeft geseyt, is ander luyden seggen, Al wat hy schrijft of schelt dat is voor heen geseyt, Dies moet hy sijn verschoont door sijn onnoselheyt,

Wel Brandt, wel zijt ghy daar: Ik fal wel voor u ftryden, Gh'en hebt om anders daat in't mintte niet te lyden, Ook prijft ghy onsen Prins die ghy in't harte laakt, (Dank heb, o lieve roe, dat ghy goe kind'ren maakt) U saak en lijt geen last, dat weet ik voor ons' beyen, Wat hebt ghy meer gedaan als onse Papegeven, Die clappen soo wat na, van t geen sy niet verstaan, Ik stelunessens haar, gh'en hebt niet meer gedaan, Dus gaat vry wederom, gaat heen in Nobisrook gat, Laat VANDER VEEN met vre'en, en seg een ander ook wat, Gaat Brandt, ghy flechten quant, by Efels ende Muylen, (Gelijk een Papegey) u ander volk na huylen.

## Ik leef door de Door.

Her hebben wy deman den tweeden Broer Cornelis, Grimbartus Bolderbaft, die Meester van't krakeel is, Com hier en luystert toe van datmen seggen wil, Bedwing u tonge-bladt, en swiegh soo lange stil, Ghy noemt JAN VANDER VEEN een eerloos Princen schender, Dat sulx gelogen is : weet aller harten kender, Hy kreech noyt sulken wond als van u felle beest, Doch't hayr van uwen hondt hem dubbel weer geneest, Dan lijkwel, bidiku, ey lieve gaat niet voorder, Op datter geen en kom en noem u Princen-Moorder, En spook met welhems Geest, en toon de moortsche schoot, Tot lust van uws gelijk die leefden door de doot, En groeyden in de daat, gelijk het heeft gebleken, Dies is u in-gemercht van Galg en Rat te spreken, Gh'en hebt geen beter stot daar ghy u me verweert, Dat hebt ghy van Duc d'Alb' u Beste-vaar geleert, Dit is u int gebeent, doch fult ghy met u woorden (Als hy met sweert en bast) de vrome niet vermoorden, Ofals Albertus de d'Aertsch'Hertooch tot een proef, Doe hy een levend Lijk soo wredelyk begroef, Mmm 3

vvilhelmus: Prince van Orangien verradelik door choten;

> Anneken van: dn Hoove tos Bruffelleven. digh shotole yen; 15971 Aertich

Aertsch Hertoch mochtmen hem met recit, te recht wel heten, De aarde tot dit Grafen heeft hy niet vergeten, De aarde heeft hem we er gemaakt een aarde-man, En ghy zijt ook van daard en aardt na den Tyran, (O Anna waar met u de Tyranni gedolven, Soo waren wy ontlast van dit gebroet der Wolven) Doch Wolfaardt heeft een wijl syn Moordery geschort, Waar deur? uyt louter vrees, sijn Nagels zvn ghekort, 't Gemoet is onversoort, men speurt wat hy in sin heeft, t Barst alle zyen uyt, een vat geest uyt dat in heest, Dat hoortmen an de zang van desen Spaanshen haan, De Vos is nummer zat van Hoender vleyste la'en, Beletmen hem de prooy soo sal hy in getruer zijn, Maar spreken tegen't hart dat alle druyven wer zijn, U vryen is vergeefs, de tong het hart beklapt, Hoe wel ghy met de Vos van eenen brouwer tapt En dat ghy niemant kunt met uwe tanden treffen Is u ten minsten leet, dat blijkt an al u keffen, Dat blijkt an yeder woort dat u ten mond nyt gaat, Dat blijkt an't bloedich Cruysdat in u Vlagge staat, Onnodich meer gefeyt, van dat soo openbaar is, Onnodich van de Son gelworen dat hy klaar is, Dit sal't hemsoo wel doen, tis reden datmen't staak, En nemen by der handt van u een ander faak, Ghy wilt JAN VANDER VEEN fijn hyfich houft bekronen. Dat is noch eens geseyt, doch niet te min om tonen, Dat ons geen stof ontbreekt om u hierme te do on, Soo falmen u vol-doen op dese Net'len Croon. Ghy croont met netelen, de Joden de ent met doornen De Specken doen't u hooft, met lang getakte hoornen, Hoe smaakt u dese kaas, of isse wat verlebt, Wy blyven by het onf, en hout ghy dat ghy hebt, Ghy fegt fijn luyfich hooft, maar vrint is u vergeten, comingh van Dat uwen Coning Phlip daar van is op gegeten, Fill vanier va Dien bloet-hont is daar door van't stoode lijt berooft, de luysenop-Gaat kroont sijn beeltenis u over-luysich hooft,

En ghy sijn onder-saat de naast om wat te erven, Na u gheringhe staat, meucht van de neten sterven, Ta, ja, het komt u toe datis ghenoech bepleyt, Daar is ook niemant niet die daar wat tegen seyt, Maar wy die sijn on echt, en die rebellen heten, Die heeft hy gantsch ont-erft van luysen ende neten, · Die stijft u hoovaardy en op-gheblasen moet, Om dat ghy dagelijex verkeert met Coninghs bloet, Maar laat ons nu eens gaan goet ront recht op syn Gelders. Hoe komt dat gly te faam (ik meen u, met u schelders) Dus schoer op eenne leest, dus scheert op eene kam, De rijm en al het stof gelijkt als vlam en vlam, Gelijkt als drop endrop, tis vreemt, hoe mach dit wesen, Want alfmen 't eene leest soo heeftmen 't al geleesen, En yeder voor syn hooft al wat hy scheldt of schendt, Comt achter weer als voor, 't is t lietjen sonder endt, At wat de eene spreekt heeft d'ander ook gesproken, Al wat de eene wreekt, heeft d'ander al ghewroken, Dus is u voddery uyt eender handt gesmeet, Wt eene pot gesmeert en even blauw gekleet, 't Is recht een Kalver-dans, de Koe heeft voor gefongen, Gelijk de oude bulkt soo blaren al de jongen, De Muys is als de Moer, 't is al van 't felve stof, Ghy haspelt eenderley, enspirit al even grof, Men kan nau onderscheyt in deen of d'ander hooren, De Esels syn gelijk van weesen en van ooren, Gaat Broer Cornelis gaat in oude pelsen schuylen, (By Ph lippi groyfaam vee)gelijk een luys-bofch huylen.

#### E vero Salus

Sie hier de best op't lest Marcolphus Poliphemus, Claas Mopsus Camerling, de Neef van Nicodemus, Dit is hy die daar breekt sijn hooft met letter-keer, Dit is de rechte soon van Goossen op het veer,

Dit's Frater Pelgerim behangen mette Schelpen, Fons innocentia de Heer die wil u helpen, En geven u fyn rijk met kleynen arrebeyt, Ghy hebt toch al bereets de halve salicheyt, O! Annagrammatist o! Haseasenorum, Hoe dik is u de Muts hoe plaget u Stultorum, Hoe is u't ingewant te Leuven ingefult, Wat hebt ghy in u tijt geleertheyt op gesmult, Wat hebt ghy al Latijn met Lepelen gegeten, Hoe hebt ghy in-geslokt den af-gangh der Poeten, O winkel van vernuft, wat fyn u waren los, Hoe flijt ghy die? by del: of handelt ghy in 't gros? En sentse daar ghy plecht soo geestich te Narreren, Ter plaatsen daar het gelt kan Esels Promo eren, Ter plaatsen daarmen riep van u, hier komt den Broer, Hier komt het liefste kint van aller hasen Moer, Hier komt, hier komt, hier komt, den Doctoir vande Leken, Hier komt, hierkomt, den aars om met het hooft te spreken, Hoe huppelt hem intlijf den vasten- vonts-Sot, Hoe dondert hem int hooft de holle Rommel-pot, Hoe speulen schuyle-wink de sinnen in de hoeken, De drie die syn van huys, om Letter-keerte soeken, Enhebben vander Veen begroetet en besocht, Quanfuys uyt fijnen naam, een vreemden naam bedocht, la wel mijn soete man, eer ghy dit quaamt te weten, Hoe word' u harfen pan geborsten en gereten, Hoe is dat arme Breyn vervroren en verkout, 't Is wonder dat ghy noch een van u finnen hout, Maar uwen naam eylaas! is weerdich te verfoeyen, Daar salmen int besluyt drie Beesten uyt sien groeyen, Drie Beesten uytten Naam van u Assuerus Loe, Annagram Den Esel, Vos, en Var, of trooster vande Koe, men dat by t Mach fyn dat ghin u jeught faacht loof lijk uyt u oghen, beet Aue ofic En waart een Vos geacht dat yeder heeft bedrogen, Daarna door stemmicheyt, soo stuer gelijk een Var, Nu sietmen dat ghy sijt een Esel en een Nar,

E vero

Evero Salus gaat by vossen ende Stieren, Tot Leuven inde School als eennen Esel tieren.

Annagramma

## Op sijnnen Naam,

Ofte syn Annagramma,

E vero Salus, Vos, Var, Esel.

### T O E-G I F T.

W le iser onder u vvie iser die dit raakt,
Die lestmaal heeft syn Maaght soo hups met kint gemaakt,
Zijt ghy't die Steunt op Godt, of hy die noch kan Leeren,
Of die in Liefde Brandt, ja Brandt is quaat te vveeren,
Soo soo laat dat soo gaan, dat is maar tyt verdrijf,
Ghy lustich by de meyt, de Spanjaard by u vvijf.

#### EVALVATIE,

Ofte vvaardye: vande vijf Antvverpsche Coek-Coekx Rymerkens.

Veel gerucht vveynich VVol.

WEI wat dunkt u van dit zootje, Die wy stellen op de Ry, Ist ook meer als droge brootje, Want daar is geen suyvel by. Meer niet.

4 7

Niet als bandeloose vaatjes Over alle zyen lek, Hasenoten hol met gaatjes, Mager moesje sonder spek. Meer niet.

Nnn

't Is't geluk van ongelucken,
't Syn al watten van een niet,
't Syn al dansars op twee krucken,
En al gevers sonder yet.

Meer niet.

t Syn al jagers fonder winden, t Syn al visschers achter t net, t Syn al soekers sonder vinden, t Syn al wachters op het bedt. Meer niet.

't Syn al tandeloose byters, 't Syn al villers sonder mes, 't Syn al kyvers en geen smyters,

Syn al legraars fonder les.

Meer niet.

Dit ist volk waar is de wagen, Voerman hier is lichte vracht, Crijghsluy wilje pluymen dragen Hier is van u somer dracht.

Meer niet.

Dit zyn sonder G gesellen, Haar geluyt dat schrikt al wat, Als gespannen Kalless vellen, Op een holen ledich vat.

Meer niet.

Jafy hebben haar ghequeten, Als Graaf Jan de Mossel-man, Hart gedreycht en luyd gekreten Ende kommen kaal daar van.

Meer met.

O wat nodeloofer werken, O wat schrale schreenwen schrol, Sey de Paap en schoer het Verken, Veel gerucht en weynich wol.

Meer niet:

Mels ghelyy?

Stuer Recht.
Antwerp-

## WEDER-BOTTEN,

vande

Qualyck-ghekeerde Ballen

van

#### JAN VANDER VEEN.

El hoe? vvat sien ick daer? vvel vvat mach dit doch vvesen?

Sus, sus, en luystert toe. VV at nieus van vander Veen,

Dat u tot schreeuvvens toe sal vryven voor de scheen,
Dat ghy vel veillen sult, als ghy het hebt bekeken,
Dat t altyt in zyn penn' gestickt had' blyven steken,
En klaghen teghen een met een bedroefde stemm',
Ach veat heeft hem verveckt, te schryven tegens hem.
Ey vrienden laet m'eens sien dees veond're veonderheden,
VV el vel dit is al groot, is 't oock soo groot van reden,
VV sullen strack gaen sien veat dat hem onderveindt
Dit guychelaren dicht, dit dertien vekich kindt.

Veel gherucht. Weynich Wol.

S Iet hier de eerste groet, het recht evalueren, Den Schatter van Parnas, die dichten kan weerderen, Non 2 Siet hier den Makelaer, die voor de Musen loopt,
Die hun versleten spel, en oudt ghetuygh verkoopt,
Wel dommelachtich hooft, hoe hebt ghy konnen vatten?
De weerde van ons dicht soo we rdelyck te schatten?
Wat heymelycke weet, heeft uwen geest genaeckt?
Dat ghy soo sonder weet, hun weerde hebt geraeckt.
Als ghy het vergelijckt by rouwe Verckens-borst'len,
Niet sacht voorwaer als wol, om u daer in te worst'len.
O man? had in ons dicht, wat minder schreuw en scrol,
En in hun plaets geweest daer teghen meerder Wol,
't En hadd soo niet geruyst, u zeeren en ghebreken.
Dan't is al-even-eens, wy houden voor gewis,
Ghy noemt het soo ghy wilt, doch voelt het soo het is.

Ghy brengh tons oock tot spot, dar wy u namen geven Van uyl, fiel, esel, guyt. Wel wat 's daer me bedreven? Seght my Ascalaphe stelt ghy ons tot verwijt Dat wy u belden uyt, en noemen foo ghy zijt? De Peirlen van u lant, de wel ghebooren zielen Die voegen (dat gaet vast) u mede by de fielen. Wy roepen neffens hun, met cenderley gheluyt, Dat ghy zijt eenen fiel, een overlompen guyt, En seggen hondert mael, dat eenmael is ghesproken: Niet dat het ons daerom heeft aen't verstant ontbroken, Ey neen en denckt dat niet. Wat meynt ghy vander Vern, Dat ghy ons weerdich zijt, een degelycke reen? Meynt ghy dat wy om u ons alder beite pennen, Die wy tot Princen lof eerbiedelyck gewennen, Om fulcken lammery doen uvt hun laeven gaen? Soo bot en zijnwy niet, wy fien ons volck al aen. Men doet niet eenderhandt het ongediert verhuysen. Met Katten jaeght men wech de Ratten ende Muyfen, De Vlier-muys met den reuck van eenich krachtich kruyt, Den Uyl, ghelijck als ghy, met schreeuwen en geluyt, 'tEn is geen wonder oock, maer teecken vande reden, Dat wy die naer een plaets, langs eene weghen treden.

Dat wy die naer een wit, ons dichten dryren heen,
Oock t'samen komen uyt, en spreken eene reen.
Doch soo ghy u beklaeght, dat wy u t'onrecht loonen,
Tracht met goey redenen ons onghelyk te thoonen:
En seght my hoe ghy wilt ontschuldighen u daet,
d'Ontledingh van den Prins, dien trefflycken smaet,
Die noyt en hadd in spraeck, noch min in druck gekomen,
Ten waer ghy vander Veen de moeyt hadd aengenomen.
Loon heb den kloecken geest, voor sijnen arrebeyt,

De weerde van sijn dicht, dat is genoech geseyt.

Hoort hier Ian vander Veen, die als hy hem ontschuldicht Syn dweersche filtery noch meer vermenichvuldicht. Wat heeft hy meer ghedaen, als wat in rijm ghestelt, Dat heel het Neerlant door voor waerheyt wiert vertelt, De vroomste die daer leeft, die kan men soo bedriegen, Die seyt van datmen seyt, dat hout men voor geen liegen. O Goddelycke tongh? o wijsheyt noyt ghehoort! O wel gesoute reen! o peperachtich woort! Hier is den eersten man, die 't spreeck-woordt fal weer-leggen d Welck feyt dat menichmael, men lieght van hooren feggen. Ditspreeck-woort heeft gheduert nu over hondert Jaer, Maer nu soo heeft het uyt, ten deught niet meer een hayr. Seght kost ghy vander Veen geen dichter doeckens vinden, Om't schandich logen vuyl daer mede te bewinden? U re'enen die ghy spreeckt, die brengen u in sted' Van u ontlastingen het leste vonnis med', De naeckte waerheyt wift, dat wy ghelooven mogen, Dat ghy het Princen spel hebt uvt den duym gesogen: Want oft ghy't schoon verstraft, en schandelyck verdooft, Het wordt hier niet te min van duysenden gelooft. Het vonnis over u is lichtelyck te strijcken, Het quaedt wort licht vermoedt van u oft nws ghelijcken. Ghy die al dat ghy wilt, kondt schryven met de handt, Cont oock wel brenghen voorts dees ongemeene schandt. Ist oock wel pyne weert, met reden te weerleggen,

Dat ghy voor onschult geeft, van't geen, dat ghy dorst seggen N nn 3

V Moeden

V moeder gelardeert, en al de ander rest,
Het achterst'als het voorst', en d'aldervuysst'het best,
Terwijs dees uwe reen' is kael en sonder veren,
Soo is het noodeloos, om die tewillen scheren:
'tIs al om niet ghekemt, daer't hooft is sonder hayr,
'tIs al om niet doorsocht, een winckel sonder waer,
'tIs nu genoech verschoont, dat ghy't gemeen doet lyden,
'tIs tijt dat ick wat gaen oock voor mijn selven stryden.

1/3

Id Welck vander Veen schier verkropt heeft en vermoort. Comt voor onsmaer lyck Nen, onmog lijck te verdouwen. Hert als een beeffem-stock die niet en is om knouwen, Als't inden schrobber steeckt, dan is Nen voor de schouw (Daer vander Veen stookt) te puntich en te rouw. Ja Ian van Deventer ten is geen brande moris, Ghelijck ghy dickwils nut tot uwen Meester Joris, 'tEn is geen Toeback oock, noch van dat lacker bier, Dat gly foo geren suypt gheseten by de vier. tIs oock geen kaas en broot, want daer smaect eenen dronck op. En dit walght in ustroot, dus hebt ghy eenen vonck, op Dit bessem-stockich Nen. Ja, ja, Ian vander Veen Het is een bessem-stock, hy vrijft u voor de scheen; Hy leet dwers in u keel ghy fult voorseker sticken, Soo ghy hem niet en draeyt, en pooght recht door te flicken. Ghy leght (verlneeuwde vlieg) dat Nen u niet en smaeckt, Dat wist ick wel te voor, ick hebb't daerom ghemaeckt, Ick hebb'het Gogekoockt, gebuerman vande Koeyen: Siet hoe ghy u verkalt met op dit Nen te loeyen, Ghy geeft ons inde mont, dat ghy hebt staen u huys, Daer uws gelijcken woont het schrapsel van't gespuys, Aen eenen hoeck van't Stadt, dicht achter aen de wallen, Daer Koeyen hutten staen, en vuyl beseyckte stallen, Biet hoe dijn eygen penn, een geessel aende qua en Haer Meelters wercken straft, die Rimme paden gaen.

CA Nen komt voor den dach, gy kleyn maer grousaem woort

Hadtghy tot u gelück maer Lenven eens bekeken, En by geval het hooft ter venst ren inghesteken Aen haer geleerde school: voorseker hadd den tijt U deughdiger gemaeckt, en wyser als ghy zijt: En in gevolgh van dien, men had niet aengevanghen Een galge van geschrift om u daer aen te hanghen. Men hadd hier ongemoeyt en stil gesteunt op Godt, Daer van ghy onbeschaemt wilt maken eenen Sot. Laet Godt toch blyven Godt, ey wilt daer me niet spotten. Daer zijnder al genoech, en maeckt geen ander sotten. Ick steun op Godt, maer ghy die op mijn steunen kreunt. Ghy steunt op eenen Sot, midts gh'op u selven steunt. Ghy steunt op eygen sin, dat doet u onderscheyden, Soo sonderlingh en fraey dat ick bon eenen Heyden, Om dat ick Phoebus bidd': hier roep ick weer als veur O aenficht fonder neus by eenen foeten geur ? Hier dunckt my datick sien een Esel by de snaren, Een Schippersonder gelt, met rijcke Jonckers paren. Ick sien't is misverstant en dwaesheyt (soomen seyt) Die Roofen voor de neus van droncke verkens spreyt. 'tIs niet de pyne weerdt dijn plomheydt te bestraffen, Blijft in u botticheydt, wat hebben wy te schaffen. Oft ghy juyst niet en weet dat sulcx is een manier By hun die voerden noyt den groenen Lauwerier. Ghen vreest oock Phoebus met, maer oft hy eens wou klappen: Dat hy al heeft gesien, hoe soud'men u betrappen, Hoe fraey quaem aenden dach, dat ghy: Sus, hooger niet: Men mach niet bellen uyt al datter is gheschiet. Dat dien Tweentschen Boer dien averechten hoester, Rens komm'den winckel sien, daer eenen cruyt-verwoester De kassen heeft berooft, die mach hy op een ry Weer proper hoesten vol met nieuwe specery. Den stanck van dese waer doet my ter sijden deysen;

Den stanck van dese waer doet my ter sijden deysen, En op den gaelschen stanck van eenen Satyr peysen: Waer door ick my bedenek, dat ick den drooghen Ian

Verweten hebb'dat hy een Satyr worden kan,

Met Hoorens ende steert gelijck de fulcke plogen? Hoe hebb' ick my hier in soo slechtelijck bedrogen, Neen, neen, mis noemde Ian, 'k en hebb' het niet geseyt, k Enkenden u noch niet, ick sien nu d'onderscheyt. De Satyrs Bock en man fyn half en half ghebooren, En gly fyt eenen Bock van achteren tot vooren, Van boyen tot bene'en, u gantsche lijf is Bock: Datick u Satyrhiet, en houdtdatmaer voor jock. Oock hebick u voorseyt, tot ware straf en teycken: De honden sullen noch en katten u beseycken. Dat sal oock al geschien, en twyfel daer diet aen: Maer in ons Brabant niet; 'ten foud' daer foo niet gaen: Dat Brabant d'eer eens kreegh' dat in haer schoone Steden, Den vuylen vander Veen de straten quaem betreden, Men hongh hem uytte weegh' uyt alder honden reyck, Ver boven't sprinkelen van onser katten seyck.

Hier kompt my een gevolght, en trapt my op de hielen, En roept, ghy fult my stracx Ian vander Veen ontsielen, t En staet ugantsch niet toe te kleeden soo ghy wilt Een degelijck Poeet met kleeren van een fielt, Sa schiet hem die strack uyt en deckt sijn rouwe beenen, Met koussens soo het hoort, kuyst datelijck sijn teenen Die ghy felfs hebt vervuylt, ghy maeckt hem onbekent: Gaet kleedt hem weer terstont ghelijck hy is gewent, Maeckt hem een ander man als ghy hem hebt beschreven, Dat ick dar maecken fal? ken doen dat noyt mijn leven. Wat isser al misdaen? wat heeft hy al mislaeckr? Die van een logenaer heeft eenen fiel gemaeckt. Dat vander Veen lieght dat weten al de luyden, Geen wel geslepen breyn en kan dit anders duyden, Siet maer fijn lasteringh en d'uyt vlucht oock daer by, Die kaelder is als kael, en fraey van lammery, Hebb ick hem als een fielt geschildert, en met kleeren, Verhackelt en gescheurt: dat is maer om te leeren, Dat niemant die fich hier met leugenen geneert, Syneere niet alleen maer oock sijn goet verteert,

My duncktick hadd hier in hem hooren te gelieven, Terwijken ick hem kost oock voegen by de dieven, En wenschen hem een galgh' oft dweersche kruck gebout, In sted van letteren, van goersterck eycken hout. Myn reden is het recht: 't heeft maer aen my gebroken, Dat 't vonnis niet en is te samen uyt-ghesproken: Dan hy verklaert het self. Toont my een Logenaer Ick wijs u eenen Dief. Dat vonnis dat is klaer. Wie is nu logenaer? Hy die heel' landen blamen En al haer Vrouwen volck voor hoeren derft vernamen, Hy die met Princen spot, en hun vermaert geslacht Met valsche lasteringh' lichtveerdelijck veracht, En even sonder schaemt en inde sonne stralen, Met een verheven cruyn derft sijnen naem verhalen. Oft hy, die tegens hem sijn penne stiert, en schrijft Te wesen eenen fiel die sulcken handel drijft? Wie is een logenaer? hy die hem moet ontlasten: Oft hy, die ongevreest sijn vyant aen derft tasten, Die kloeckelijck hout staen en geensins niet en scheyt Van syn gerechtich woort dat hy eens heeft geseyt: Die niet en hout voor schand, maer wel hem derft beroemen, Om dat hem 't Hollantsch-volck wilt galge-makers noemen, Hier comt hy tot vermeet: want die dees galgh aenschout, Krijcht kennis vanden dief daer voor sy is gebouwt: Die roept dan overluydt dit graf is welgevonden, Noch beter waer daer aen den logenaer gebonden,

Noch is dees galgh te flecht, men vont voor vander Veen,
Tot meerderingh van straf twee galgen over een,
Oock in sijn eygen landt, de wel gebooren zielen
Die sijn oock vry geseyt, wat vyandt vande sielen.
Ick ducht dat hy eer langh, soo yeder oock gelooft,
Sal stooten eens te deegh' sijn ongeduerich hooft.
Dan't schijnt dat hy alree sich wat bereyt daer tegen?
Geest my daerom een les, gehijck de dieven plegen,
Als sy staen op de leer, hy roept my vrijtich aen,
Dat ick weltoe soud sien der galgen strick t'ontgaen,

474

Om dat het hapert licht. Siet oft ick hebb' te klagen Als een soo treflijck man noch for g voor my wilt dragen, tIsteecken noch van liefd'. Ick danck u vand er Veen, Maer oft ghy elders ginght u onderwijs besteen, Ter plaetlen daermen kan in stilte gelt ophalen, En daermen t volck daer naer noch eens wilt doen betalen. Doch roept het niet te luya', maer treckt hem aen d'een fy, Ghy fult daer meerder danck behalen als aen my, Oock meer dat eygen baet. 't Sal beter u bevallen, Als (100 shy hebt gedaen) te keeren onse ballen. Gekeert is mynen bal: (maer door de lange reck Ghy suyfelt op u gat, en tuymelt inden dreck) Vlieght evenwel noch quaet: dus is de kaes gewonnen, Geeyndicht is het spel gelijck het was begonnen. w En spelen nu niet meer, spaert uwen arm voortaen, 't Is tijdt dat hy wat rust, hy heeft sijn best gedaen. Gaet leght nu vryelijck u lichte pennen slapen, s En hebben d'ons niet meer, te wachten inde wapen. Verkeert, kaetst, tuyst, en schreeuwt, schrijft, guychelt, schimpt en knerst, Dreyght, lastert, lieght, en vloeckt, grimt, buldert, swilt, en berst, 't Is ons al-even-cens, wy laten u bedryven, Wy houdent meeste recht, hour ghy het leste schryven, Chy fult (wanneer ghy komt) hier kloppen aen een door Daer yeder een is t'huys, en niemant en komt voor. Nu leugen Kaetser gaet, leert u niet meer verthoonen Met leugens in een lant, daer galge-makers woonen.

Steunt op Godt.

SA wacker vander Veen jaeght weer de kinders flapen: Want Jochem Backer komt weer lustich inde wapen, Met ballen wel voorsien, nu ghy't verkeeren staeckt, Om dat ghy tot u schandt sijt uyt het bert geraeckt.

Nughy u schandich feyt geensins en kont verweeren, Treckt ghy een fots kap aen, en gaet den aep wat scheeren: Om datmen seggen soud wat wildy van den quant Die sonder sinnen is en buyten syn verstandt. Want als een kermis for foo springhdy door het reepken, En uwe inacter gaet als wageman zyn iweepken, Voorwaer den lossen key die u int voorhooft woont, U herseloos verstant ons wel genoech betoont: Maer niet te min men hoort op sulcken nar te letten. En voor de minste straf u yeders vast te setten, Dus naemt ghy beter rust, myn lieve soete vaer, Ghy komter kaal me af, want uwen bal schyt haer, De Vroukens van ons stadt die vragen met verlanghen. Hoe ist met vander Veen, is hy noch niet gehangen, Of ist gheen stadt van recht daar hy sijn wooning heeft? Dat sulcken eeredief soo langh in vryheyt leeft. Al is 't foo vander Veen dat ghy u kent onschuldich, U dichten tuygen't weer die zyn te menichvuldich, Al is t dat ghy u tongh' nu treckt weer deur u gat, Dat helpter weynich toe: want als fy lesen dat, Maer ghy o Brabant weet u vreucht te coloreren, Dat raeckt heel Brabant aen, dat kondy niet verweeren. VYFTHIEN. Ghy flacht den hont die inde modder leet: Hoe ghy u meer verweert hoe dieper dat ghy treet, En noch soo geeft u vrempt soo u gedichten melden, Dat wy h voor een Uyl oft eenen Esel schelden, Dat ghy een Arent fijt wilt ghy ons doen verstaen, Jae wel verwaenden fot wat mach u over gaen? Wel lotterbolleken, maer wat een lamm' history, Ghy zijt een Arent? Jae. Okey vol ydel glory! Wel pluymeloos gediert, wel Arent kael van gat, Wel vlerckeloose beest, wel monster van u stadt. Ey vrienden oordeelt nu, en heetmen dan geen roemen? Dat hem een vuyle hoop derft eenen Arent noemen. Wel alder narren geck, 't schijnt u niet meer gedinckt Dat ghy schrijft teghen my, dat eygen lof soo stinckt. O00 2

Ghy backert inde fon; soo doen oock med 'de fielen, Die zijn van kalis-bempt, en van de luyfen krielen, Zijt ghy van sulcken ras, waerom dan toch soo prat Op u verheven cruyn. Dien bal is wel gevat. Dat's DERTICH vander Veen. Wat meer? oftwy niet lyden Het spelen vanden Prins, ghy derft daer noch om stryden. Ghy feght daer zijnder meer die weten goet bescheet. Wy hebben't doch gespeelt, en sweeren dat by eedt. En seght my vander Veen, wat zijn dat doch voor mannen? Is dat van u confoort foo zydy wel gespannen. Tan rap is by fijn maets, den voerman by fijn vracht, Den hencker by den dief, den esel by sijn dracht. Maer dats belachelyck in u gedicht te lesen. Dat ghy een logenaer seght eenen dief te wesen. Dits wel het meeste waer van alles dat ghy schrijft; In onbedachten man, wat dat ghy al bedrift. Dees roey komt voor u gat, dat blijckt aen uwe wercken, U grove leugens zijn seer lichtelyck te mercken. Treet voor den spiegel dan, ghy vindt daer strack gereet, Den logenaer en dief te samen in een kleet. U boose lasteringh'en wildy noch niet staken, Maer arbeyt dat ghy fweet om leugens waer te maken: Ghy flacht de boofe vrouw die altijt luys-pook riep. Tot harenechten man, hoe wel hy haer int diep Van eene borne liet tot aen de gronde sincken: Het water boven't hooft, tperijckel van verdrincken En heeft haer niet belet, al was sy schier verstickt, Maer stack haer duymen op en heeft daer me geknickt. Soo zijt ghy van gelijck versmacht in uwe fouten, U logens overtuyght, noch speelt ghy al den stouten. Dan t gaet wat flaeuwer toe, en geeft wat beter koop. En om den langen plas, stoffeert ghy't met een hoop Geraepte Aepery, gerooft uyt ander speulen, Dan springht ghy eenen sprongh van onse Stadt op Ceulen, En vraeght wat datmen daer wel eertijtsheeft gedaen, Wel Maes van Keyendael wat gaer ons Ceulen aen?

Schrift dat naer Ceulem toe, sy sullen haer verschoonen, En u den Rommel-pot, die ouder is, dan thoonen, Wie heeft de meeste schult? hy die den twist begint, Oft die dem lasteraer met reden overwint? Ghy weet den Rommel-pot die was te vroegh begonnen, En d'ander deden 't naer, wanneer 't spel was gewonnen, Enghy o viuylsten Uyl, thoont uwe beesticheydt, En raeckt met u fenijn te hoogen Majesteyt, Foey foey dit gaet te grof, dat ghy de Potentaten, Die langh gestorven sijn niet kont in rusten laten, Die ghy soo onbeschaemt den naem van Bloethont geeft, En vuylen schijte-broeck den snootsten die daar leett. 't En is niet moghelijck Justicie die moet slapen, Dat zy geen hant en slaet aen sulcke boose knapen, Dus quackman intapteeck gebruyckt wat van u kruyt, Dat sterckelijck purgeert en schijt de perten uyt. Gheen wel geslepen breyn, dat niet en sal verachten, Alsulcken lasteraers, die 's Princen eer verkrachten. Nu valt my inden fin dat ghy aen my gewaecht, Dat ick ken weet niet waer, word voor het recht gedaecht: Waer daechtmen my te recht? daer t recht is in u voordeel, Waer't recht oprecht goet recht, ghy hade al langh u cordeel, Ghy waert al langh gerecht aen eenen rechten staeck, Met bestemen op 't lijf, tot alder Princen wraeck. Men mocht geen minder straf voor unaer recht versinnen, Dat's V.Y.FENVEERTICH Ian, dit spel dar moetiek winnen, Gantsch muysen uyt de wegh doet Ian nu geen belet, Loopt Jonghens wech wech wech flox allegaer na bedt,. Laet hem sijn volle swier gebruycken nu voor 't leste, Want hy heeft voor de handt de flimfte voor de beste. Al acht ghy my te sijn verslaghen in tverstandt: Noch keer ick uwen bal met een gheweerde handt. Veel wijsheyt hoeftmen niet om al uydel fegghen, Dat u soo aerdich dunckt, met re'en te wederleggen, Is dat niet kinderklap en ydel wint en roock. Die wil die kan dat met u affaets brieven oock,

En voorts van mijn gedicht, daer is niet me te jocken,
Misschien oft niet en heest een angel van de pocken,
Maer wat een lammery brenght ghy hier voor den dach,
't Is kaelder noch als kael, voorwaer ghy hebt den slach
Voor uwen sotten kop ghekregen van den meulen,
Hout op en ketst niet meer, ghy valt te slecht int speulen,
Ghy seght men met mijn dicht moest langhs de huysen gaen,
Dat wort te spay belast, het is al langh gedaen.

Men roept hier al wat nieus van logen-rijcken Vene, Den grooten Lasteraer, die sonder recht en re ene, Der Princen eere rooft, die Vrouwen hoeren maeckt. Dat't wonder is dat hy aen geen dweers hout en raeckt. En noch soo geeft u vrempt, dat wy-lien met ons vyven Op uwe lasteringh by naer censinnich schryven. Wel is dat wonder Jan? wy schieten naer een wit, 't Is al naer eenen Uyl die in ons bomen fir. Ghy feght dat ick misschien wat buyten echt gesnaert heb: Ghy moet vermoeden dat ick met u wijf ghepaert heb, Daer moeten reden zijn dat ghy u dat bemoeyt, En dat ghy onfer vijf daerom foo ongesnoeyt Den naem van Koeckoeck geeft, ghy liet dat beter blijven: Want ghy my reden geeft om tegen u te kijven, Dit gaet mijn eer te naer: want 't is soo veel geseyt, Oftick mijn eyers hadt in uwen nest geleyt, Wel [an hoe smaeckt u dat? wel vrient wat gaet u over, Wat plompaert zyde ghy, ghy maket langhs hoe grover, En noch ontstelt ghy u dat wy u rymerij Meer achten als het is een rechte aperij. Ghy kladt een deel pampiers, om my wat te misprisen, En al wie dat ick vraegh oft vemant my kan wijfen, Een regel tot ueer, oft eenen tot ons schandt. En yeder antwoort my, den nar heeft geen verstandt: Hy klapt al uyt en in, als een die vol gesmult is, Dus schijnt het dat sijn hooft met klad-pampier gevult is. Voorts meynt ghy dat ghy hebt een meester-stuck gedaen, Als ghy vraeght hoemen my laet fonder bellen gaen,

Ick ben daer van bevrijt, hier fijn geen meer te vinden, Mits hier een heeft geweest, ick denck van uwe vrinden, Die heefts' al opgekocht, voor die van Deventar, Die hangens' aen de kap van haren grooten nar, Van haren vander Veen: die't breyn is ongeslepen, Maer feght my fottebol hoe hebdy dat begrepen? Dat ick met menschen dreck 't vergulden heb geleert, Ey leest het eens van her ghy hebbet gantsch verkeert. Ick hadd het soo belast, als ghy daer wilt op letten, Aen die u met de kroon sou op den Esel setten, En die u paddich lijf fon touwen met de ro en: Soo is het niet geseyt dat ick't soud' selver doen. Dien bal is weder quaet, hy valt u op de kleeren, Wat ketser zyde ghy? gh'en kont geen ballen keeren. Gewonnen is myn spel. Nu Ian nu sijt ghy Ian, Ghy blift in al u doen een overwonnen man. Staeckt al u apery, want't valt hoe langhs hoe flechter. Laet yeder in sijn eer, en stuert voortaen wat rechter, Ick laet u voorts geruft, en schrijf naer desen keer, Op al u tateringh' niet eenen reghel meer.

### B. E S L V T T.

YEmant fou nu mogen spreecken,
Waerom dat wy't hooft soo breken,
Met een dul uytsinnich Man:
Die een dulhuys was bequamer,
Als een schoon vercierde Camer,
Die veul wil en weynigh kan.
Ick beken 't is teghen reden,
Dat wy onsen tijdt besteden,
Aen alsulcken grooten Nar;
Die van Mannen ende Vrouwen,
Met goey reden, wordt gehouwen
Voor den Sot van Deventar,

Lichtelijcken is te mercken, Aen sijn ongesnoeyde wercken, Dathy't liegen is gewent: Want den vuylen Apoteker, Dien grooten Laster-spreker, Hier wat seyt en daer ontkent.

Let maer eens op dese parten, Godt den kender alder harten Roept hy tot getuygenis, Dat hy is geen Princen blamer: Maer hy liecht den logen ramer, Dat bevintmen voor gewis.

Want het woort is naus gesproken.
Of den Eedt die wort gebroken,
En hy vanght van nieus weer aen,
Coninck, Hertoch te beschelden,
En soo schandich uyt te belden,
Meer als hy noch heeft gedaen.

Wat behoef ick veel te legghen,
Of sijn feylen uyt te leggen,
Neemt in handen den Verkeer,
Daer in suldy, lieve vrinden.
Dat hy loochent waer bevinden:
Wat getuygen wildy meer.

Ick en wil niet meer bedrijven,
Ick laet hem te berften schrijven,
Hier me tred ick uyt de baen:
En laet vander Veen de mallen,
Tegen sijns gelijcken kallen:
Want mijn Spel is nu gedaen.

#### Veel vlaggen luttel boter.

Waes is den mensch geacht, die sich wilt onderwinden, Den snoode leugen-tonghte toomen oft te binden, Die recht gelijck de Slangh, hoe wel fy is geschent, Haer selven wederom naer d'ander deelen wendt. Den aert van fulcken beeft, haer daet, natuer, en wercken Kan yeder een te recht in vander Veen nu mercken. Die door de waerheyt is verwonnen en gevelt, En noch met leugenen hem tegen waerheyt stelt, O dwaes ontmenscht gedroch, hoe kont ghy noch bestrijden De waerheyt? die u toont dijn valscheyt quaet om lijden. Oghy Periphate? ghy hater vande rust, Die niet dan in de nijt en tweedracht fich verlust. Die niet en sije ghewoon dan met vervloeckte trecken Syns naesten lof en faem met lachter te bevlecken, Te rooven hare deught, te duysteren hun eer, Al waer't oock, foo het blyckt, fijn eygen Over-heer: Dies niemant u te recht te schelden hoeft te schamen, Ick weet geen teem foo fnood' die u niet fou betamen. Dan aengesien ghy u hier in soo dapper stoort, Soo geef ick u den lof die u met recht behoort. O dwaes vermetent loer die schout der sonnen stralen, Die met bedeckte kap mach synen naem verhalen, O hersfeloos vernuft ! ô vogel inde maen, Gebeckt, gepluymt, geklaut, om op de kruck te staen, O roem dijns eygen eer, uyt-meter van u daden! O eer-dief vande deught! O spoor van alle quaden! O winckel vol bedrogh! O blaes vol ydel wint! O steen-klip vals bedeckt voor die de deucht bemint! Ey fiet hem nu eens aen, hoe blaken hem fijn oogen? Hoe past hem desen los? wat Tant sal hy my toogen? Hoe strijckt hy sijnen baert? hoe schut hy met syn cruyn? Hoe lacht hy my nu toe, als een gesneden ruyn? Ppp-

NU

Nu weet ick wat men kan met drijsen al verwerven. Dan Veen hoort noch een woort, al fou ick t weer verkerven. Bedaert nu noch een reys u breyneloos verstant, Want licht te zyn ghestoort dat achtmen voor een schant: My dunckt in u gedicht, dat ghy ons hebt geschreven, Oprecht geen antwoort tot u onschult is gegeven. Ghy komt met Ceulen voort, wel wat gaet ons dat aen, Ghy dringht ons op het geen een ander heeft gedaen: Gedaen en niet gedaen. Had uws gelijk gelwegen, Gh'en had op d'eerste groet sulck antwoort niet gekregen. Maer nu u leugens sijn door waerheyt overtoont, Soo brenght ghy Ceulen voort, is dat niet fraey verschoont, Dan neen u valsch gevley sal ons niet meer bekooren, U Cockedrilschen aert die kentmen van te vooren, Wy weten nu te recht dat Veen niet anders kan Dan liegen, deer hy is den opper-meester van. Holla dit loopt te hooch, ick fou my wel vergeten. Siet hoe hy nu weer fiet, 't schijnt dat hy is beseten, Hy flockt my tseffens op, ô Theutobocus saet, Verset dat back-huys vry, eer ghy ons al verslaet. My jammert dat ick u geen meerder jonst kan thoonen, Om dat ghy my als vrient foo soetkens count verschoonen. O man ghy doet te veel, siet dat ghy u bevrijdt, Van eygen smaet en schant, en voor u selven strijdt. Wel Veen wel zijt ghy daer? ick fal my wel verweeren, Gaer seker vry naer huys eer u de hoorens sweeren. Ghy feght ick ben verschoont om mijn onnoselheyt: O lou dat weetick wel, k en heb u niet misseyt. Al dat ick heb gedaen dat is een anders feggen, En om dat yeder feydt, en kont ghy't niet verleggen, Maer dien u't zeer wat raeckt, die schelt ghy voor een sot. O knecht weydt niet 'oo breedt, ghy vint u al bespot? Ghy noemt my flecht t is waer, ick wil het vry wel weten, Want ick my noyt als ghy foo schandich heb vergeten. In schimp oft leugen-tael, noch dichten valschen snoot Waer me ghy noch ont-eert de Princen naer han doot.

Is daer u igroot verstant en wijsheyt in gelegen, Dat ghy een daet verhaelt die selver u gaet tegen: Is dat her groot vernuft daer ghy foo feer van roemt? Waer door men u met recht den Princen schender noemt. Oft ist al w verstant in spot oft schimp te vinden: En leugems, daer ghy weet u tegels med te binden. Want nowten kompt van u deftich kloeck gedicht, Dan als glhy Princen schelt, oft valsche leugens Richt, Waar mee ghy niet alleen en trots des werelts Heeren, Maer kompt dijn Schepper self oock blamen enonteeren. Vervloeckten lasteraer, versteent gelijck een rots, Die dynem Heylant scheldt, versmaet, onteert seer trots. O Hydras boose schim vol geel fenijn begoten! U lasterigh gheschuym op ons nu nyt gespoten, Keert weer tot in u borst, in u serpentich hert, d Welck us noch brengen sal tot u verdiende smert. Hout ghy u groot vernuft, met 'tkleyn fal ick my lyden, En in der waerheyts strael my heugen en verblyden. Wy kennen uwen aert, wy kennen u gewis, Wy weten nu te recht wie vander Veen nu is. Die noyt het fwerte vocht laet uyt fijn penne schieten, Oft kan sijn wit pampier vol duyster leugens gieten. Soo dat ick nu voord' aen sijn dichten niet meer acht, Die hem dien Duyvel stort in't breyneloos gedacht: Maer vastelyck besluyt, en speur uyt al sijn daden, Dat sijnen snooden aert is weerdich te versmaden.

Brandt in liefde.

Hor Veen hier is den man die ghy noemt Broer Cornelis: Die u klaer thoonen sal wie meester van't krakeel is. Wanneer een vreedsaem mensch is vredich en gerust, Dien vrede is te niet soo haest den boosen lust.

Dat blijkt aen u die ons met laster komt bestryden. Soo dat gh'ons reden geeft u int minst te myden. U pen dat is de straf, waer mede dat guplaecht. Laet sien wat is het eerst, daer ghy u van beklaecht? Hoe dat ghy Princen schent? wat? wilt ghy u dat verschoonen, 't Geen yeder is bekent : moet m'u dat breeder thoonen? Wei hersfeloose hin, wel arent inden nacht, Die 's vogels jongen rooft, en hem van klaerheyt wacht, Siet wat ghy hier ontkent, naus hebt ghy 't uyt gesproken, Oft weer een erger feyl, komt u uyt 't hert ghebroken. Hier hooch verheven geeft, hier wel geslepen breyn, Hier is u wijs vernuft, heel kenlyck, foo ick meyn, g' En weet waer blyven met Prins Henderick den blooden Ghy schelt, beschimt, versmaet, de overleden dooden, g'En kreecht noyt wond foo fel, f en quam door uwe daet, Chy treckt op uwen hals nieu laster, straf, en smaet. Sa Veen weer wacker aen, ick komm' u doch al voorder, En noem u wel te recht een beul, en Princen moorder. Wel Veen hoe sinaeckt u dit, my dunckt dit gaet wat bont, Maer lacht weygen fmert, foo doet ghy als een hont. Had g op t Naffousche bloet niet quaets genoech gespogen? Moest sulcken deuchtsaem Vorst uyt't graf noch zijn getogen? Wt't bloet van Oost nrijck, die't Neerlant noyt verliet, Die om ons Hertochdom het Keyferrijck verstiet. Albertus, wiens lof onfterffelyck fal leven, Soo langh het dalend vocht sal boven d'aerde sweven, Wiens waerde deucht, en lof, ick niet beschryven kan, Wordt van u vander Veen gescholden een tyran. Den laster en den smaet die deed hy van hem vlieden, Door dat hy alles liet door sijnen Raet gheschieden. Een latter-tongh die had fijn hoocheyt foo geblaemt, Dat sy Justicia om recht doen heeft gepraemt, Door schelding', schimpt en smaet, die s'uyt spoog menigvuldig: Denckt die de Princen blaemt wat door dat hy is schuldigh. Schrift lof lyck roem en eer vanden Orani-Prins, De welck hy wel is weert: maer ander blaemt geenfins. , Een

"Een lasteraer die ovt heeft's Princen eer te geven, "En is niet goet genoech om Princen eer te geven. Dan Vieen ick speur aen u, al oft ghy waert een knaep, Van sim-rijck kloeck beleyt, ervaren op de kaep, Daer alls moorthong'rich boos derf trou' lants-heeren schelden, En treden met den voet den lof der lofbaer helden. Wie raieckt ghy hier weer aen? wel Veen hoe wat noch meer? Hier blaeint ghy tot u schand' die was dijn over-heer, Den Scon des Arents Vorst die aende woeste baren, Plus oultre heeft gestelt voor Hercules Pilaren, Een Coninck goedertier, en deuchtsem van gemoet, Die varderlyck draech jonft voor deel Nassouwsche bloet. Die soo verheven was, by hem geen vergelijcken, Die op sijn schouders droegh soo vele Coninckrijcken; Die komt ghy vander Veen verachten en versmaen, Waer wan Wilhelmus selv' ten dienste heeft gestaen. Ja naeun in sien behoet dijn eygen Princen Broeder, En wierdt van hem gequickt als 't kint van fijne moeder: Wat voorder is geschiet is yederen bekent, k En roer oft schrijf niet meer, mijn reden is geendt: Ick vraech staet het u toe, die leeft by uwe handen, Te schiryven schimp oft smaet op Vorsten van de Landen? Hoe komt dijn duyvels aert met laster uyt gebort, tls eer dief, schimp, fenijn, al wat u penne stort, Die lest den Lelie-Vorst gebrocht heeft om het leven, En is green straf oft pijn soo groot op't lijf gebleven, Als ghy o Veen nu hebt door uwe daet verdient. De straiffe van het quaedt altijt haer meester vint. Soo veel als my aenraeckt, k vind my genoech gewroken: Want im sijn eygen vet sien ick den vogel koken. 'k En heb o booswicht noyt in moorden my verlust, Maer dorft geduerichlyck na d'eendracht, vre en lust, Ick leve door de aoot die CHRISTUS woude sterven, Waer door den mensch, die wilt, kan salicheyt verwerven. Nu Veem vaert hier me wel, dan lijck-wel noch een voort, Dat ick niet meer en sprack ick vrees ghy waert gestort, Ppp 3

Om dat gliy in het minst u niet en sout beklagen, Sal ick u dienen noch een weynich op u vragen. Ghy vraeght waerom men hier al schoedet op een leest, Hoe vat ghy dat noch niet? ghy zijt wel kleyn van Geest. Ghy feght ick lese deen ick hebbet al ghelesen, Eenstemmich wort den dief recht tot de galgh verwesen, Eenstemmich wort van ons u dese jonst vereert, U laster-logen-scheld ons sulcken oordeel leert. Dus was ons in gemarcht van galgh' en rat te spreken. Daer is geen ander stof om laster quaet te wreken. Wat is doch u belijdt als schelms eer-dievery? Ghy waert gheluckich Veen: waerdy met hangen vry. Hoe feer ghy schelt en blaemt, ghy sulter noch toe komen, Had u den bast eens vast, u scheldingh waer genomen. Wel Veenick peys wel half hoe dit gebraet u sinaeckt, Ick meyn dat by den Nenu inde keel geraeckt. Voorwaer het is wel hert en taey om in te knouwen, Dat ghy naer u verdienst een galge moet aenschouwen. Nu Veen ghy hebbes wel, ick steeck vanu de braeck, Als ghy myn dichten siet, peyst dat ick laster laeck, Die nodich is bestraft. Hier mede laet ick't blyven, En acht u voorts onweert yet meer tot u te schryven.

Ick leef door de doot.

Antwoort

Antwoort den dwaes naer syn dwaesheydt.

orticle and in

SEYND-BRIEF

## Van Assuerus Loe, Oft, Leo, Onnoosel Antwerpsch Koeckoeck Rymerken.

AEN

Dien Kloecken uytnemenden Schimp-rijcken Poete

# IAN VANDER VEEN,

Daventriensis.

Op syn Kaets-spel.

En grooten vander Veen voorwaemsten der Poëten, Die al den atganck t saem van oud en nieu heeft g eten, Jae die Minervam selfs, en al haer wijsheyt me, Heeft tieffens door gejaecht als pil van aloe. Besoeck d'Antwerpsche groet van een onnoosel, lichte,

Slecht Koeckoeck Rymerken, in goeden slechten dichte, Ghestelt, op sijn manier, op hoop dat dit bestaen: Syn grootheyt sal uyt jonst int goede nemen aen.

Wijt-rotemend' vander Veen: soo hier was aengecomen U Kaets-spel kloeck gedicht't was nauwelijck vernomen. Antwerpen met haer soons was heel beroert, verstoort: Want sulcken donderslacht en wasser noyt gehoort. d'Een hiet in lasteraer, en d'ander leugen-stichter: d'Een seyd' den duyvel hael den valschen Kaets-spel-dichter. Daer was een groot gekrijt, alleen ick stondt en docht, Dit Kaets-spel dient te zyn wat nader ondersocht.

Maer

Maer stondt ic d'eerst versuft, hoe ick den bal sou keeren, Want Kaetsen kan ick niet, en ben nu't oudt om leeren. In 't lest ick dacht wel hoe? en schepten eenen moet, Ick sal mijn beste doen: die soo veel doet, vol-doet.

Sa lustich rappe maets, ick komm' u oock al by staen, E vero Salus wacht, dien bal komt recht op my aen. Siet hier de best op 't lest, dat gaet al red lijck wel. My dunckt (soo dit begint) k verstaen wat me van 't spel.

Wat Tytelen fijn dit? Marcolphus, Polyphemus, Klaes Mopfus Kamerlingh, den Neef van Nicodemus. Dit vlieght my veel te hoogh 't gaet boven mijn vernuft, Hier ben ick weer uyt't spel, en staen geheel versuft. Dit moeten namen sijn van treffelijcke quanten, Van Kercken dienaers of van uwe Predicanten, 't Gaet vast: want ghy aensiet my med' voor heel geleert, En seght dat ick daerom tot Leuven hebverkeert, En daer al veel Latijns met lepelen ghegheten: Vervolgens dat ick vry behoorde wat te weten. Och vriendt ghy faelt, ik noyt daerom tot Leuven was, Doch danck u vande eer, en docht soo ick het las, Waer't waer't gheen hier in spot op my wort uytgespogen, Al waer voort al de rest (ghelijck het is) ghelogen. Soo mochtick oock als ghy't kaets-spelen wel verstaen, En me tot by de stuyt den bal te rugghe slaen. Maer nu ben anders niet als Pelgrim mette schelpen, Fons innocentia, de Heer die wil u helpen: Want den onnoselen, soo ghy te recht beklaeght, Die wort van eenen hoop stultorum steets geplaecht. Maer die hun quellen d'meest dat sijn verwaende sotten, Die d'arm onnoselheyt geduerichlijck bespotten. En maken eenen uyl, een dickmuts, eenen nar, Te slecht om geck te sijn, een Esel, Vos, en Var, En anders diesgelijck, dwelck al souw beter passen, Opfulck verwaent ghespoock dat niet en doet dan bassen, Als rekels fonder steert, dat midden in het vuyl Hem Arent noemen derft, en is een rechte uyl,

Maer wat mach toch bedien u Haseasenorum;
Oft moettet mogelyck zijn Asiasinorum?
d'Welck sleggen wilt dat ick een oper-esel ben.
Dat waer ite grof, sulck eer ick my te weerdich ken.
Men set daer meestendeel de esels zijn verheven,
Dus waer dees eer aen u veel beter toe gheschreven;
Want dem pat over al ghy naer verhessingh spreeckt,
En daerom van u selfs soo tresselycken spreeckt.
U noempit een adelaer die mint der Sonnen strasen,
Die met verheven cruyn darst synen naem verhalen,
Die wandelt openbaer, en niet geheym in stilt,
Een ick em weet niet wat, die wonder wesen wilt.

Voorts danck u jonftich hert van't vriendelyck melyden.
Dat ghy hiebt over my, en al dat groote lyden,
d'Welck my het arme breyn foo deerlyck heeft verkouwt,
Doenick itot letter-keer te foecken m'hadt verftout.
Maer hoe mach 't fijn met tuw'? d'welc al te lang gefocht heeft.
Eer't uyt myn letter-keer drie beeften fray gedocht heeft.
En daer na mynen naem: 't is wonder lieven man,
Soo niet glheborften is gheheel u Herfen pan.

En waer toe al dees moeyt om mynen naem te vinden.

Dat was van geenennoot, den besten van u vrinden,
Die ghy den lastraer ons te talen had bestelt,
Die u Versstockens naem en Bruynincks heeft vermelt,
Die had u mynen naem oock seer wel konnen seggen,
Jae mynem handel, ampt, en wandel uytgeleggen,
Want die aen yder een t Hantwerpen is bekent.
Oock dier maer eens ter maent te komen en gewent.
Waer ick als ghy, sulck volck by my geen last meer kregen,
Om te vermemen yet daer my waer aen ghelegen.

Dan vre ese dat hier op ghy my verwyten sult;
Datick en myne maets daer hebben af de schult,
Om dat wy onsen naem niet hebben eerst gheschreven;
Gh'hebt vry al wat gelijck: dan willet ons vergeven,
Wy zijn het soo gewent: 't is rymers oude wijs,
By hun gedlicht alleen te stellen hun devijs.

En Hug ens doet het wel, wilt ons daerom niet schelden, Voor een licht nameloos gebroctsel meer uyt-belden. "Een diemen acht heel licht, valt somtijts wel int eynt. "Den sulcken op het lijt veel swaerder als hy meynt.

Wat dunckt u vander Veen? hoe keer ick dese ballen & Al wel, maer nu wat raedt ? ick word weer overvallen Van Efel, Vos en Var, drie beeften, die ghy t'faem, Als alder beeften va er, brenght voort uyt mynen naem. Neen neen ten is geen noot: week beter zijn deel' beeften. Als menschen vol van smaet, als novt geruste geesten, Wiens REDEN niet enis, als WAEN en enck le schijn, Die VIAND totter doodt VAN recht en REENEzijn. 't Vel vanden Vos tot bont, den Vos is nut om jagen, Den Esel is bequaem om onsen last te dragen. Den Var, gelijckmen feyt, die maeekt ons lap en leer, Hy maeckt vleeich voor de kuyp, hy maeckt ons mele en keer. Ick wenschte vander Veen, dat ghy my alle jaren Drie-mael deef beeften sont, wat soud' ick gelts vergaren In weynich jaren tijts? dan dit's maer loffe praet: U groot vernuft den fin inwendich bet verstæt: Want door deef beeften kondt ghy meesterlyck bedieden Des menschen levens-loop, den Vos der jonger-lieden Doortrapte wacker jeucht, de Var den man gelijckt, Als voor de stemmicheyt de dertel jonckheyt wijckt: Des Efels traechcheyt is ghelijck d'afgaende menschen, Waer toe, hoe swaer, hoe droef, wy al te komen wenschen. d Uytleggingh is feer kloeck gegront op vaste reen, Niet minder kanse zijn, sy kompt van vander Veen.

Voor d lest neem ick in danck, en darf my des beroemen,
Dat u belieft heeft my den rechten soon te noemen
Van Goosen op het weer, hoe wel my onbekent,
'k Hoop't is een man van eer, geen trots oft smaet gewent.
En hoe het is oft niet, altijts daer van behoet ben,
Dat ick voordaen niet meer een bastaert Spaens gebroet ben,
D er voor in u Verkeer ghy gansch ons Brabant schelt:

Hoe wel u seggen hier by velenier en gelt.

Maer hier is groot befchil, g'heel Brabant schier bemoeyt is Waer door u liesd' tot my soo gonstichlyck gegroeyt is.
Om dat ghyamy alleen soo soetelyck aenveert,
En tegens al de rest soo schrickelyck gebeert.
Ick segh' tot mijn beschut, dat ghy daer toe had reden:
Want ick u niet soo hert als d'ander heb bestreden,
Gheroepen miet als sy met eenderley gheluyt,
Ghy esel, uyll, ghy siel, ghy sompen, plompen guyt.
Is in mijn kleyn gedicht yet anders meer te lesen?
Dan dat gh'een logenaer en lasteraer soud wesen.
Dat's immers beyde waer, soo heb ick niet mis-seyt.

Wat aengaet logenaer, gly felfs bekent het fevt: Dan seght u logen kompt van ander t hooren lieghen, En datmen oock de vromft' foud' konnen foo bedriegen. Dat ghy alleenelyck in rijm wat hebt gestelt, rGeen door gansch Nederlant voor waerheyt wert vertelt. tIs wonder wel verschoont, ghenomen op fijn Gelders. Hoe wel dat fulck verschoon souw luttel gelden elders. tGaet hier al anders, want hier luyt het oude woort: Dat menichmael men lieght van't geen men feggen hoort. En daerom derfick my te feggen niet verstouten, Als dat ick menich mensch van u hier hoore kouten. Lest vraeghden ick aen een die my van Hollant scheen, Eylieve feght my doch, kent ghy Ian vander Veen? Hy feyd' geheel gestoort, wien kent niet dien stuytwisch, Die gantsch het Neerlant door geacht voor eenen guyt is, Die mont-vliegh, niemants vrint, die blaes-kaeck, al bestier, Hoogh-schreenwer, lasteraer, dien Doctor by het bier, Die om sijn lastering' is uyt ons Stadt ghebannen, De perels van ons landt, de alderwijste mannen, Die seggen opentlyck, men hoort dees vuyle vlugh' Ten thoon te stellen met een brandt-merck op fijn rugh', Dit en meer amders wort hier tegens u ghespogen, Doch ick en achtet niet, want houde 't voor ghelogen, En ducht soo ick dit voorts vertellen ginck voor waer. Dat yemant schelden mocht my voor een logenaer.

Wat aengaet dat ick u een lasteraer ghenaemt heb:
Wat is daer aen misdaen? my dunckt ick u besaemt heb:
Voor sulck een als ghy zijt, en soekt te wesen: want
Tot laster streckt u doen, u sinnen en verstant.
In allen u gedicht is anders niet te vinden,
g En spaert noch kleyn, noch groot, noch vyanden, noch vrinden,
Noch levende, noch doot, elck vint daer sijn bescheet;
Dies ick u tot vereer een opperlast raer heet,
Der lasteraeren Prins, den Duyvel uytter hellen,
Det tweede Aretin, die op sijn graf de stellen,
Dat hy van yeder quaet te segghen was gewent,
Behalvens Godt alleen, die hy noyt hadd' ghekent.

Vermaerde vander Veen, hier med foo wil ick t staken: Want weet de kleyne konst u luttel kan vermaken; Van een onnoosel knecht, wiens sinnen met gedruys Steets speulen schuylewinck, de drie die zijn van huys; Die tsedert ick hem sond om Letter-keer te soecken, Niet weer en zijn gekeert, oft schuylen inde hoecken, Had ickse by de werck, ick souw met kloecker reen Bethoonen wie dat is den grooten vander Veen.

l'Hanswerpen Anno 1632.

#### POST-DATE

SOo ick gebrocht ten eynde Desen Seynd-brief, ende voort Achter een te sluyten meynde, Werdt ick onverhoets verstoort Van een van mijn beste Vrinden, Hy die schrijft God is mijn Schut, Die tot mynen 't my quam vinden, En heeft soo mijn werck ghestut,

Doen hy had naer oude zeden, My gegroet en ick hem weer, Heb hem vriendelijck ghebeden Neffens my te fitten neer. dl Welck hy deed', en heeft gheslagen Op mijn schryven sijn gesicht, En soo itracx begonst te vragen, Oftick had yet nieus gedicht. Ick feyd', Broeder ghy mocht weten, Dat den grooten vander Veen', Den vernaemsten der Poëten; Onlanghs heeft met kloecken reen, Alleen 't ghen' hier was gheichreven, Wel beantwoort, en te deegh Alen een yder 't zijn ghegeven, Sloo dat ick oock d'myne kreegh: Waer van ick hem danck moet fegge: Want het gheen' hy van my spreckt (Oft het som verkeert uyt leggen) All tot mijnder eeren streckt, Ein daerom gaen ick hem stieren Desen Brieff, al valt hy slecht, Hy mach dencken't zyn manieren Wan een arm oppoolel knecht.

Daer op heeft myn Vrint ghesproken, Half gestoort, gelijck my docht, Wat heeft aen't gedicht gebroken, By my voor den dagh ghebrocht? Dat het niet en kost bewegen Wander Veen, te schryven yet, Goet oft quaet 't zy med' of tegen. Sichrijft hem dat en latet niet.

Dien volgens kost niet laten, U daer van de weet te doen, Biddende seer nyter maten Wriendelijcken wilt uspoen,

Qqq 3

Op'tSchut waerheyt wat te schryven, Siet dat ghy hem tsyn oock geeft, Wilt hem deur den neuse vryven 't Geen' hy soo gepepert heeft.

Oft en hebder geen genucht in,
En de moeyt u tegen staet:
Mits daer is te veel gerucht in.
Soo geef ick u desen raedt,
Schrijft hem al de selve reden,
Die ghy storten tegens my,
En hout u daer med te vreden,
Laet hem daer med lopen vry.

't Sal op hem al beter voegen;
Mits dat hy heeft gestudeert;
En met eeren en genoegen
Van elck een, gepromoveert
Binnen Leuven inde Rechten;
Maer niet als een Esels dier:
Want sulck dingen uyt te rechten,
Is te Leuven geen manier.

E vero Salus.

#### IANVANDERVEENS

# KRUCKEN-DANS

Toe-geeygent

De vyf Lamme Antwerpsche VVeder-botters.

### De swacke moet Moes eten.

Recht-sinnige Leser.

Ste veel twee Missen voor een ghelt, dit behoorden d'Antwerpsche Retroswijntjes, te weten, de welke: na datse met ongegronde Kindts he belachelycke ende Breynneloose dreyghementen, Schimpreden, ende onabele Leugenen, my (tot harer spot) begroeteden; Heb ter bede van sommige (hoe wel ongeren, als zijn-

de onwaardigh beantwoort) hare fauten berifft, hare bloet dorft bestraft ende hare blaauwe staatwe voor-stellinge an-gewesen door het Kaats-Spel: tot spijt harer Midas ooren, ende Gespanjoliseerde harten, waartegen sy (schand's wegen) yets mosten kanten, als't bleek: teelden met pijn een vreemt Mis-schepsel, heel schoon van lelijkheyt: half Uyl, half Esel, Genaamt na synne botte Ouders-Weder-botten, singht als sijnnen Broeder Koekoek, is die in alles gelijk, uyt-genomen, dat dit met mynne vederen pronkt, soo ist inder daat, haar leste broddery is "t oude en't selfde, alleenlijk dat dit wat anders is deur-spekt met mijn eygen Kaats-spels reden, des sijn hare be sel (alleens luydende) Boeckkens boven de waardye ghenoechsaem met het eene voorsz: Kaats-spel wederleyt: d'onnosele vroeters en kennen Roosen noch Peirlen, verstaan haar best op ghegheten Appelen, als Francois Bruynninkx, doch haar en is niet meer ghegheven, de arme halsen doen haar uytte ste, it ontbreeckt haer an de macht, niet an de wil, alse het dede

Mancke-poot of Lammert Janssen, Kreech de grillen en wou danssen, Hompel pompel gingh den bloet, Want hy sprong op Esschen krucken, Doe't hem nuniet wel wou lucken Riep hy mannen't hart is goet.

Even foo ging 't swacke Ioris, Doe hy vocht met stoute Floris, Ioris raakten onder voet, En hy kreech wat om syn ooren, Noch soo liet hem Ioris hooren, Mannen riep hy't hart is goet.

Lenaardt tegen alle hoopen, Wou fijn kintje leeren loopen, Lenaart hadde goeden moet, En het Kint had maar een beentje, Alfmen fey onmog lijck Leentje, Riep hy mannen 't hart is goet.

So ist met haar, 't hart is goet om quaat te doen, maar laas d'arme luyden fyn uyt-gheput, ende gantsch weerloos, 'k hebber deernis mede ende bidde voor haar sen wetenniet wat sy doen, derhalven castijd ick se genadich met dit sachte Gardeken, geleent van Broer Cornelis, Vaert wel.

I. V. V.

## KRUCKEN-DANS.

't A Notwerpsche Lam-gebroer en kan nu niet meer Cansen.

Met Kaats-spel of Verkeer, sy hatent als senijn,

Nu willen sy om prijs met ons op krucken dansen,

Daar zyn sy Basen van, om dat het Kreupels zyn.

Ey ey ey noyt vremder dinghen, Siet hoe dat de Kreupels springhen Op den ouden Koekoecxfank, O! belachelijcke sprongen. Hier gaan ouden ende jongen Over beyde zyden mank.

Och och och o wee ellende, Dit is 't puyk der Gasthuys Bende, Dit zijn hinkers van Appol, Villers van de Negen muysen, Knappers van Philippi Luysen, Schorfde Schapen sonder Wol.

Wel ja wel dit is te fott'lijk Lieve mannen't is te fpott'lijk, Hier is maat noch re'lijkheyt, Dit's een Rey van losse schroeven, Dit's een Dans van slechte Boeven, Dit is mooy van lelijkheyt.

Wat begaan dese arme Wichters, Dese lompe plompe Dichters, Wat wat wat dit gaet te slecht, Nu op Krucken dan op Stelten, 't Is te deerlijk, maar sint selten Dans' op kromme voeten recht.

O fint Lammert trooft u Lammen,
Trooft deef Bocken, trooft deef Rammen,
Trooft de kind ren Hegrims,
Trooft de Buffels, trooft de Varren,
Trooft de onbesnoeyde Narren,
Trooft haer met een weynich slims,

Bidt voor dese grove Geesten, Bidt voor dese botte Beesten, Lammert siet u Lammen aan. Bidt toch voor u uyt-verkoren, Op dat groeyen hare Oren Datm er mach een knoop in slaan, Bidt voor dese todde-vodden Die door 't oud' het nieuw verbrodden? Biddet voor den Bunsing, Frans, En voor Brant den Neute kraker, Voor Verstocken Galge-maker, Die hier homp len an den Dans.

Biddet voor den Studiosis, Voor 't onnof le Kallef Mosis, Voor den Annagrammatist. En den Luys-poock Broer Cornelis. Die te bijsterscheef en scheel is, Die te lelijck hem vergist.

Bidt voor dese vijs Poëten Die van Midas sijn gespogen, Van Licaon op-gevoet, Datse mogen al haer dagen Als Acteon Cronen dragen Want sy zijn van 'tnaaste bloet.'

Bidt dat Tirebus den Vader Hare sinnen t' saam vergader, In sijn gele en groene Kap, Want indiense vrucht verwecken Soo raakt wis het Landt vol Gecken, En de duerte in de pap.

Bidt voor dese arme spotters, Bidt voor dese Weder botters, Bidt dat bid ick yeder een, Bidt dat dese Es le Basen, Dese Kreup'le Lamme Hasen Laten vander Veen met vreen.

Stuer Recht.

#### IAN VANDER VEENS

### VERBAASDE FAMA,

De treffelijke onghemeene Zeghe der vvijt-beroemde Stadt Maastricht, ende der Steden Venlo, Ruermonde, Stralen, Zittert, ende Limborgh: Mitsgaders ses Schansen, verovert door 't beleyt des alderdoorluchtighsten Prince van Orangien,

'Alles binnen den tijt van ontrent vier Maenden ende een half, int Iaar 1632.



E tong is sprakeloos, de sinnen zijn vervlogen, En't herte met de ziel ten Hemel op-getogen, En fwymen vande vreucht, als Phlippus door t gevaar, En waken in een droom van Logen-schijnnich waar, t Is waar Maastricht, Maastricht, Maastricht is inde poten

Van onsen tammen Leeuw, en Brabant heel ontsloten, En Gelderlant herstelt we'er op sijn oude voet, In spijt van 's Keysers macht, en 's Konings wrevel-moet, it Is waar Maastricht, Maastricht is door der Princen handen Geschakelt en Getrouwt an onse vrye Landen, O! overmoedich Vorst u vrees is noch te koen, De Fama self verstomt en stamert van u doen, z' En weet wat Zege sy het eerst of lest sal roemen, Sy rept van als, en kan nau vets te rechte noemen, Sy hafpelt en vermengt en brabbelt onder een De Schelde, Rijn, en Maas, de Schansen met de Ste en, En dwaalt soo in 't geseg, en hapert in 't verhalen, t Wil teffens uyt de mont, Ruermonde, Zittert, Stralen, De Cruys-Schans, en Maastricht, en Venlo, Geusen-bril, Met Limborch, en noch meer, zen kan niet soo sy wil, Des maaktze een befluyt, en roept met weynich reden, Ses Schansen wint den Prins en even soo veel Steden,

Rrr 2

In eenne Somer, of noch minder tijt, sprak sy,
En na het Ooge-merk en blijft het daar niet by,
Wat Musa kan voort-aen met Eel vergode sinnen,
Na eysch van dees Trophee een Zege-Rey beginnen,
O! Roede van Maraan, Commeet des dwingelandts,
O! Sweep van Oostenrijk, o Coortse des Tirans,
Wanneer ghy inde vuyst dijn stale Cling laat blinken,
Moet Tiphon het gemoet, en Ciclops t harte sinken,
En t sidderen van anghst, o! dwinger vanden Bos,
Die buyten onse Grens, maakt sulken Grendellos.

### Triton lansen.

En Grendel half vereeuwt, van Spaansche Roest beslagen, Die self der Goden Smit niet sou t'ontsluyten wagen, Dat waachden onsen Mars, en gaf soo wacker vonk, Dat d'Echo in het oor der Roomsche Goden klonk, Saturnus van Madriel, en Jupiter van Wenen, Die sonden daar in ijl den vochten Triton henen, Die quam in korte wijl weer op sijn oude grondt, By tyts en wel te pas soo quam hy daar hy't vont, Ik meen den Water-man den fellen Triton Jansen, Die inden Mossel-hof de stinke-pas kost dansen, Dien Viffcher achter 't Net, die quam hier uyt den Pals, En proefdent op de Maas op dat hy't kost van als,.. Hem docht hy sou nu bet de wilde Gansen temmen. Om dat hy kent de Zee en Meester is van 't swemmen. Hy is Neptuni zoon, en Doris naaste bloet, Gedoopt in 't selve nat dat Venus heeft gevoet; Dat vele van sijn maats soo gulsichlijk in-sogen, Ten eynde sy daar van gesoute zielen spogen, Waar van de pekel soo in Charons Schuytje droop. Dathy door 't felve fop ten naaften by verfoop, En had hy niet gehooft den slocker waar verdroncken. En met zyn lichte vracht in Stys te grondt gesonken,

Den Veerman gaf een vloek, met dat hy heeft gestrandt, En sey loop voor den Droe: weer na fint Anne-landt, Dat was, daar Triton fich by Glaucus had' begeven, Doen hy deur Martis dwangh most deur de modder streven, Ik fegh, dus komt het by dat he de stroomen kent, De diepte en de drooght der Meiren is gewent, Dus heeft hem dit verstout de Maas ook te bevaren, Hoe wel dat daar ontrent veel wilde dieren waren, Soo haast en was hy niet gecomen op het nat, Of hem en quam terstont een Otter achter tgat, Een Otter Leeuws gewijs, en heeft soo troef gegeven. Dat meest zyn Water-volk als meule-steenen dreven, Ik meen dat hem dit meer als van Vrouw Venus speet Doe hy om harent wil't lit van sijn vingher beet, O Zee-man kost u doe een beuselingh soo spyten, Soo vreef ick dat ghy nu fult grooter stucken byten. Ey lieve fegh my doch (dit schiet my inden sin) Geeft Mars den heetsten brandt. of Venus de sottin, Ik denke dat het Mars in desen noch sal winnen, En dat zyn troetelen verkoelen kan het minnen, Dan Triton weet het best, hy is in als versocht, Te vryen op de drooght', te baden inde vocht, Te huych'len inde Kerk, te weyff len met de Veyfers, Te drayen na de wint, dan Geus, dan Spaans, dan Keyfers Hy vaart, hy rijt, hy loopt, hy swemt, in sout en soet, Int kort, hy is ter handt, als Jan Potagies hoet, Na dat hy was bedaart foo gingh hy fich bedelven, Doe kreech hy moet en ook de brodfe van hem selven, Hy paste op niemant niet, 't zy Engels, Waal of Schot, Obroek't is fulken haan, want hy en acht geen Godt, Daar lach hy stil en mak gedoken inde Schelpen, Verwachtende Vulcan, die sou hem over helpen.

dit binnen

Ceulen.

Ach heys

Reden.

#### Vulcanus Vonk-baas.

A dat Vulcanus week den grooten Godt der Sweden, Soo bracht hy hier te Landt veel duysent lompe Smeden. Hy schudden synen kop en roden veder-bos, Hy grimde als een Beyr, en loerden als een Vos, Hy stampte met de voet, en dreychde met de handen, Hy krulde fijnnen baart, en knarsten op de tanden, Hy draayde als een Stier de ooghen inde kop, En streek daar na sijn hoet en barsse knevels op, Doe gingh het swetsen an, het pochen en het blasen, Het snorken en gesnuyf, het vloeken en het rasen, 1ck wil der Gensen Mars doen vlieden soo geswindt, Papenheym theroems sich (Sprak hy) niet anders als de Hase voor de Windt, Dit is voor my geen werk, 'k.en houdet maar voor speulen, Des trooft uvry op my, ghy Borgeren van Ceulen, De daat werkt mijnen Naam Vulcanus Papenheym, Paffenheym De Ketters moeten voort ick drijffe na der Heym, Ich werise zu Doch ben ick seer beducht en ben in duysent vresen, beym dry yen syn eysbea Dat Mars (voor my beanghft) al fal an't vluchten wefen, Ik wed' dat hy bereets voor mynne trommen trilt, Als voor des lagers tromp het ongetemde Wilt, Gelijk als voor de Wolf de sacht gewolde Cudden, En ook sijn Krijgers voor mijn naam als lov'ren schudden, Of als het snelle Hart omeingelt en gestrikt, Of als de teere Duyf voor eenen Havik schrikt, Betrap ik eens sijn Heyr'k salman en muys vernielen, Ia, matsen sonder moeyt, en al't gebroet ontzielen, 'k en spaar doch niemant niet, 't is alles sonder keur, Het zy oock wie het zy de Clinge moeter deur, 't Sal gelden (al en al de kleyne met de grooten) De Daggen in het Hart, de Degens inde Stroten, De Pieken door het Lijf, de Sabels inde Cop, De Voeten op de Borst, de Poken inde Crop,

De Nagels in 't Gesicht, de Handen inde Vlechten, 't Sal blyken op een kort wat dat ik uyt fal rechten, Sie, dese vroome handt ist die van straffen weet, Sie, dese vrome handt heeft Maaghdenborgh versmeet, Wiens jammerlijck geschreeuw bepeirelt met de vonken Heeft als een snaren spel my in het oor geklonken, Wiens Solffer-vlam vermenght met karmen en ghefucht, Bewolkt met rook en damp hergalmden inde lucht, Een Echo, die het hart eens Tygers sou versachten, Dat my geenfins bewooch maar in het harte lachten, Hier sachmen twreetste wreet dat oyt den Afgront schiep, Hetscheen een Helsche Mijn die Schreyborch overliep, Geen Nectar noch Banket en koft my soo vermaken, Als tbraden hares volcx en t gloeyen harer daken, Dat looch Vulcanus niet, hy heeft den brandt op't lest Met menschen-vleys gestookt, met Menschen-bloet gelest, Duc d'Allona Den fellen Albanois, den roem der Castilianen, Den Nederlantschen vloeck, den heylich der Maranen, Die Nero overtrof in Moort en Tiranny. En alle grouw lijkheyt, die over-treffet hy, Nooyt grijse tijdt en sal sijn boose naam verroesten, Noch roden uyt't geheuch dit Maachdenborghs verwoesten, Niet eer en was versaar Vulcani helsch ghemoer, Voor dat de Stadt versmolt in tranen vuyr embloet, Hier deur is hem den moet ten Gorgel op geclommen, En is in korten tijdt by Martis Heyrgekommen, Soo haaft den Water-helt (Triton) fyn komst vernam Gebruykt' hy hem tot hulp soo dat hy over quam, En rusten met syn volk op eennen Corduagen, Die al den gantschen last most van het legher dragen, Vulcan, dit gaat na wensch, en anders als ghy dacht, De gene die ghy dreycht heeft uwe komft verwacht, Nu, stroopt de armen op, en metter veert an't villen, Sny Haksel uyt de Buyk, en Huspot uyt de Billen, 't Sa 't sa, daar gaat het an, nu wachtje Boer ik kom; O Gort hoe springht dien Haas met jonge Leeuwen om ,

Soo, wacker aen de man, dat's lustich an-gevallen. Hoe vluchtich klimt dat Volck (als Slecken) op de Wallen, Soo mannen broeders soo; tast soo de Ketters an, Een Schelm is die doe veel meerder als hy kan, Sie, ginder op de hoocht' kan onsen Mars beloeren, Hoe dat den Vonk-baas weet sijn Smeden an tie voeren, Hy Root, hy dreycht, hy flaat, z'en willen niet meer voort, { Ja, is dat spelen gaan? het is de magre Moort, O Treur spel al te droef) het Schut met schraat geladen; Castyde tarme Volck met duysent ongenaden, Daar wast trek af, trek af, maar eer de leste vloot, Soo wasser al bereets wel dertien hondert doot, Den Snorker die ging deur en won een hoope schanden, Die sich verheuchde in brant, die vluchte nu voor 't branden, Sijn wrake was met vuyr, het vuyr vergold hem dat, Want hy en al sijn volck die kregen 't vuyr in "t gat, Vulcanus fluyte voor, en Mars hem op de hielen Die joegh hem na, soo dat de lappen hem ontvielen, Die met een stale roe bestreeck sijn ys ren huyt, En dreeffer moort en brant met duysent vonken uyt. oo blaffer komter we'er, men fal u beter raken, in soo't u wel geluckt veel grauwer voeten maken.

#### d'Vyt-lachende Fama.

Du vlieght de werrelt deur in bossen bergh en dal, De spottelyke Faam, en schatert over al, Daar sluypt den Schyter heen, die Mars wou gaan beletten, En sonder slach of stoot de Stadt Maastricht ontsetten, Ha, ha, ha, ha, ha, wat haalt de man een los, Ey siet de Lobbes gaan, de steert die is hem of.

## Af-rekeningh.

A L vloot ghy (Papenheym) in d'onder-aartsche Rots. g'En sult geensins ontgaan de strenge geessel Godts. Den Hemel is van spyt en gramschap op-geswollen, Den toorne Godes rookt, de rampen zyn an 't rollen, Den diamanten Throon door syn verbolgen stem Die davert dreunt en trilt, en 't siddert onder hem, De seven Hemelen met hare Firmamenten, De Sterren, Son, en Maan, en alle d'Elementen, Syn Coortsich van de vloek die u betrest (Vulcan) 't Gelt u Godloose Romp en Ziele (o Tiran) Vliet waar ghy vlieden kunt geen plaatse en is u veylich; g'En vliet niet uyt het Oogh des alder-grootsten Heylich, Ghy hebt op u gelaan (int korte wel gheseyt) Een schant tot 's werrelts eyndt, een sonde in eeuwicheyt.

#### Verwonderingh

Tat

#### 'sPRINCENLOF.

Prins van daar Aurora lonkt,
Of daar fich Phoebus' smorgens pronkt
En badet in de rode Rosen,
Tot daar hy daalt van Thetis strandt
Is dijnne Faam soo vaak belandt,
Die klaaght sen mach nau eens verposen.

Sy vlieght de Werrelt om end' om, En maakt de vremde Vorsten stom Wanneer sy dijnnen roem uyt dondert, Tot wonder van een yeder een,

SII

Dan doch, behalven ik alleen Die sich geensins daar af verwondert?

Ist vremt dat ik dit soo vertoon,
Ik ben (o V orst) dit wel gewoon,
En dat van mijnne kintsche dagen,
Maar, dat ik voor groot wonder drijf,
Is, dat dijn Ed'le kleyne Lijf
Soo over grooten Hart kan dragen.

Stuer Recht.

IAN VANDER VEENS

# RASE-BOLS CHAOS.

't V Eel-hoofdich Dier raast over al, Een yeders raadt voil gelden, VV at (ynder Stuer-luy aande voal, En buyten-schoots al Helden.

Laas Nar, en Praatje-by, die broeden't Landt vol zottem.

Die inde Uyle-vlucht, van 't nest te samen rotten,

Jan Alle-man die weet het murrich vande staat,

Coert Vise-vaas vertelt al watter ommegaat,
En Floor de Fluyter, seyt versierde kromme-krullen,

Daar Teeuwes Tydingh-fiek de beurs me gaat vervullen, En Pietje Schape-graauw, met Nense-wijse Frans Die hebben 't stadich deur geladen op de Schans, Dies Fop van Karmer-landt roept, laas! 't is al verlooren, Soo dattet Doove-Jaap, bescheydelyck kan hooren,

Och

Och! och! levt Gijsje Kay, met Golfert staach en lelt, Hier is weer op de baan een nieuwe Barnevelt, Wy bennen al verkoft, ten naasten-by gelevert, Sevt Moples van Sint Truy, en Snaterige Evert, Met Joost de Kevel-kin, die lopen over-al, Die weten wattes is, en watter komen sal, Wat Joseph heeft gedroomt, wat Besje by de rocken Of Spin-wiel heeft bedocht, dat werter al vertrocken, Maar Israel de Waal (die eertijts was Soldaat) Die hekelt mette tong, en haspelt mette praat, Monfieur, hadse de Prince, ou de Staat fande lande Belegge Geldere, ou Steve-Weerde, niette ga in Brabande, Hadse folge monrade, s' hebs niet kryge dit malheur, Daar spreeckt de Keirel recht, seyt Jurrien de Schreur. Dat heget alle-wech, feyt Geurtje-vaar van Bommel. Hoe schalme nouw de Schans wedder kriegen, (wat drommel) Dat schal my nije doen, snakt onse Bremer Hans, Ba g'en verstages niet, 't is een meschante Schans (Seyt Faas van Hellemont) vileyn om 't approcheren, t Is dangereux en smal, dat sal ous empescheren, Ja gru, wel ester smal, ba dats impartinent, Dat es een groot erreur, seyt Gilleken van Gent, Maar Hans van Bacherach, die antwoort feer vermeten, De Schans ist gaar gering, men solse bald out vreten, No fecht (feyt Meester Jenis) Ey kno-it ferre wel, Wit Inglis fouldjers feyn wey die wel kreyge sel, Wat deel (Roept Abbe Fries) de droes die hiet nou fane, Met sisje ist naet te dwaan, me schiet met blaauwe bane. O fay! O fay! O fay! klaaght Marri Mieuwes Ian, Wel hey, ik wordt schier aars, waar is uys Prinskedan? Me wist noch t'uysers niet of alle dingh was meutje, 't Is nevt foo't fauw. O neent, 't is wel gelaayt Godt greutje, Waer Vayer daar mee rijk, roept Aartje van Jutfaas. Wel nou aft alle-feyt is, hier jy elenbaas, Wat mienje wel by get, dat w'om dit kleyne bruytje Soo lichtlik stryke (maet) seyt Amsterveense Luytie, SII 2

'k Meent icke ook alsoo, ik houdet metten Leeuw. 'k Hebicke goeden moet (feyt Adriaen de Zeeuw)' Ba'tes dan soo het es, het moeter up gewaacht zijn, 't Moet eender wechens hen, al fol de Bruet geen maacht zijn, (Seyt Claas van Deventer) Godt fal ons bolde trooften Dou snakste on ik heur, feyt Michel maet van Oosten. Tijs Bom-been komter by, en roept, de Prins die vliet, Maar Mats van Gulik seyt, des kals geleuf ich niet. 't Is waar feyt Oly-bok, 't is loogen, feyt Ian Stopper, Maar Goofen Tierentey, en Lubbert Garen-klopper, Die schudden mettet hooft, 'k wed (seggense) 't is waar, Hus krijchter ien een lap (leyt Symen Meulenaar) Die quaat feyt vande Prins dat sweer ik, ja ik seper. Oft lichtelyck ien jaap, y-gut (feyt Louw de Sleper) Dit smal-gebient dat raast alle avont op den Dam, De straat is yeder vry (seyt Jochem Achter-lam) Wel hey wat roertet jou, wat mach de man al kallen. Pluck-Veugels houtje bek, of t selje beurt haast vallen. (Seyt Schipper Barent Fok) istal-te maal van 't mal? Dit zijn bevare-maats, en Stuer-luy aande wal, Wat quelt dit gore-goet? Siet daar komt noch ien Elingh, Wo fu, wat feg ik dy, al fin ik een Westpheling, 'k Sin jo soo goet as y, al heur ik hier niet t hoes, Met ons daar heftmen't spek so wal as hier in t moes Siet daar me scheyt de school, met kyven en met grollen. Dat's alle daegh te doen met dese RASE-BOLLEN.

#### O D E.

Wien, nacht no h duyst re Mijnnen,
Geen duysterheyt en schijnen.
Voor wien, dat al 't gedachte klinkt,
Voor wien, dat al 't verheven sinkt;

Die, wat oyt is bedreven, Heeft londer sch itt beschreven.

Wien Ifrael de zege gaf, En ook onthiel (tot ware straf) Die straft en faltt met reden, Noch op den dagh van heden.

Dien selfden Godt (noyt uyt-geroemt, Noyt uyt-gelooft, noyt uyt-genoemt)

Geeft zege, heyl, en plagen, Na dat wy ons gedragen.

Ist Godt die alle dingen stiert?
Waaromme raast dan 't ongediert?
Wat schort haar dus te kryten.

Godts daat de mensch te wyten:
Bet-weters wijt ghy 't 'smenschen daat &
Het weynigh dat ons tegen gaat,
Soo wijt ick 't u verwijters,

Ghy Coloquintsche krijtere.
U vuyle ongeregeltheyt,
U tonge daar de gal op leyt,
Doet ons deel straf genieten,
Soo't aars een straf mach hieten,

't Rapsodius is wel gesint, Soo lange als het gaat voor-wint, En't luk blyst by haar woonnen; Soo syn't heel moye boonnen.

Maar alsmen eens de Boelijn vest, Dan gaanse zee-siek na de nest, En op de Schipper schelden,

Die moet het dan misgelden. De meeste meesters van 't geraas, Syn Pelgrims die hier soeken 't aas, En op een stro-wis landen, An onse vrye stranden.

Verbastert en verbeest geslacht,. Is s Princen roem uyt u gedacht,. S11: 3. dOnsterffelijke daden
Ghedaan door Godts genaden.
Saleen geleende Schenke-schans,
Nu doen verdorren sijne Crans?
Ey! oordeel eens rechtvaardigh,
Doch, 't is gheen antwoort waardigh,
Al droeghmen yemant noch soo veer,
En stelden hem eens onsacht neer;
Schoon buyten wil of weten,
De deught sal sijn vergeten,
Hierom besluyt ik voor het lest,
Het leste heught de narren best,
De narren sijn aan 't hollen,
Wacht u voor R ASE-BOLLEN.

#### Inficht.

Wat is des vyants winst en kans?
Een houdeloose Schenke-Schans,
Een Vlot, daar op een aarden-wal,
Een dat, een wat, een niet-met al,
Een luk, van korte vreughd en moet,
Een winningh die hem schade doet,
Dies alsmen 't wel te recht besiet,
Sooist een op-gepronkte niet,
Ja, min als niet, want 't gunt hy heeft,
Hem meerder ramp als voor-deel geeft.

Seyt yemant dattet ons ook smart, De pijn en gaat ons niet an't hart.

Siver Recht.

#### I. VANDER VEENS

## CALLALA BOCA

Ofte

### MUYL-BANDT.

Over de Zege van Schenkeschans.

#### Verovert

Door het belleydt des Alderdoorluchtigsten Prince van Orangien Friedrik Hendrik van Nassou, den 29. Aprilis, Anno 1636.

A wel, ja wel, ja wel noch moet ik dubbelwellen, Soo schiftet sousje niet, noch wel ik al (gesellen) Om dat ik sie herschept, veraart, verbleekt, herstelt, Het wesen van Jan Gal, om dat het soo wel welt; Om dattet uyt de gis van hem en sijnne knapen,

(Van sijrnine alssem-kud', en wolvelijke Schapen,)
Te pllotselyke gaat, te kort neemt keer en kans,
Te kcort neemt roem en moet, waerom? de Schenckeschans

Te kcort neemt roem en moet, waerom? de Schenckelchans (Die hy/ onwinbaar hiel) is hem in weynich weken Met waaap nen voor de vuyst, te trotslyk afgestreken,

Nu issel te recht haldt smoul, nu isset kip ior tong, Nu isselt hout je bek daar leydt sijn hooghe sprong,

Daer leyydt fijn opper-zeeg, daer leyt fijn roem der roemen, Die Spacengien Hollants hart en Croone plagh te noemen,

Waarr benje nu Jaap-Roet? waar benje bittre Gijs?

Die ggraagh ons goedt en bloet foud' lev'ren tot een prijs

Soudt leew'ren aan 't gebroet der straffe bastaart Moren,

Niet weetrende waar deur u dit is angeboren.

Een woonder meer als vreemt, dat 't Hollants sacht gemoet Sijn eew gen Vaderlant den Spaanjaart op-dracht doet. SchenckefebansLeceur or la couronne d Hollande, ainfi Pappellent les Francoys les Espaignols.

Hos:

Hoe hadjet voor de lap, hoe blickerden de tanden? Hoe ging het Tonge-bladt, hoe haspelden de handen? Hoe sprongh het hart in 't lijf? Alegremento wast,

De Geus is in de ly het zeyl leydt op de mast,

De Boelijn over Ree bekayt is al de preutel,

Want Schenckeschans dat is de rechte Hollandts-sleuteel:

Dees peirel eeuwichlyk aan 's Konings Croone paft, Hoe net was dat voor feydt, hy had 't capittel vaft: Hoe aardich had hy dat, gelijck een handt vol vliegen

Geopent inde windt verstroyen en vervliegen

O! averechts geslacht, nu voelt ghy eerst de smart, Ghy vonght een Pieterman, die quetsten u aen't harut.

De winst haad, al bereets u hart en ziel bezeten,

En't veynsen heel verjaaght, de vreese doen vergeten.

Dies hebt ghy onverjaaght, voort opentlyk gebaart t

De Spaansche wreede vrucht, daar van ghy swanger r waart.

Doch alle dijn gebaar, en watter is gesproken,

Dat wordt nu uyt gelacht, en wel te deegh gewroken.

Wat dunckt u, was de Schans ons winbaar ofte niet,, Of is het door verras, of door verraadt geschiet?

Neen wisselijk geen van bey dees midd len syn begonneen, Maar is met vroomer handt heel Ridderlijk gewonnenn,

Gedwongen en verheert (hoe treffelijk ghemant)

En dat noch maar alleen door's Princen Rechter-haandt,

Die wel den Cardinaal met al syn trotse machten,

Daar mede (hoe gering) kloekmoedigh dorst verwachten.

't Was Picolomini, Thomaso, en Graaf Jan, Die soo van veeren af eens roken ande pan,

Maar door de bange lucht trok yeder fijnder wegen,

Thomaso sloegheen cruys, en gasse synen zegen, En daar mee sloop hy deur, en liet de Schans in strikk:

Wiens hope van onset veranderde in een schrik,

Veranderde in gesucht; soo lange sy ten lesten,

Met redelyk besluyt, verlieten hare vesten,

Verlieten haar gewin, met vrolyker gedacht,

Als doe s' haar viel te buyt, door meerder luk als kraacht.

D'is is den hoogen lof, de Schansse met de Wallen,
O! jonge Spaansche Vorst, 't was een bevroren eer,
Die van de Schansse quam; sie nu, nu dooytse weer,
En dropppelt in het slijk, 's is slimmer als verlooren,
g'En sijt niet die ghy waart, maar minder als te vooren,
g'Enn sijt niet die ghy waart eer u de zege quam,
Maanr minder als te voor', om dat m'u die benam,
Doch vooelt het alder-best hoe dat u is te moede,
Die 't quuade wel behoort te kennen uyt het goede,
Hiercomme beeld' my in, en komt my klaarlijk voor,
Als-oof ik dese Klacht uyt dijne lippen hoor.

#### KLACHTE

Des

### C ARDINAALS.

Hoe? heeft een donder buy ontpruykt dees blonde hairen,
Diee van Fernand en Phlip bekranst met Lauwer waren,
Gezeggent en geacht van Roomens beste ziel,
Het haart van Oostenrijk, en 't leven van Madriel,
Des Keyvsiers rechter handt, de voeten van Hispangien,
Commeeet des Duytschen Creyts; een blixem voor Orangien,
De Bldoem des Ridderschaps: de Vorsten, Stenden, Ste en,
Verhieewen (elk om strijdt) ten Hemel mijn Tropheen;
Dies worde ik aangebe en van hoogh-beroemde Groten,
Als of dit t moedigh hert was van metaal gegoten,
'k Was's meerder als een mars, vermetel, stout en prats,
Omhelist van 't grootste luk op 't hoogste rond des rats,
Op 't hooogsste van de trap der wijt-beruchter Helden,
Die oyt mnet 't roode vocht ontcierden 't groen der velden.
Ik was c de rechte hoop van Hollants ondergang.
Ik was s des Ketters-Roede, en der Rebellen dwang.

k Meende

k Meende alles door mijn komst sou werden op ghestoten.
De sloten van de Ste'en, de grendels van de Sloten:
En uyt te roeyen soo de wortels van dit cruyt,
't Gunt my(helaas!) nu sweert ten neus en ooren uyt.
O Schans! die mijn Trophee tot aan de wolken stelden.
O Schans! die mynen roem we'er tot den afgrondt velden.
O Schans! o Schenkeschans! vervloekt zy uyr en tijdt,
Doe ik u eerlyk won, en eerloos raekte quijt.
'k En heb geen beter troost, als my te evenaren
By noch ontelbaar meer, die sulcx zyn weder-varen;
En hopen dat de tijdt sal slyten dit verdriet,
En dencken, als voor heen, 'k en ben't alleennigh, niets.

/ Aar is de Slaap-bol nu, den Rase-bols bekyver, V Dat nameloos ghediert, die soet vergalde schryver, Hy moet weer voor den dach, het Varken moet uyt 't schot, En snoepen 't versche Ey uyt kacke-stoeltjes pot. 'tIs nu de rechte tijdt, de boomen zijn aen 't bloeyen: O vrienden, die hem kent, wilt doch zijn ooren snoeyen, En krammen hem de neus, en korten hem de start, Op dat hy onsen hos niet wederom verwart. Ik vrees dit abel dier sal alle drek begapen, En knorren als hy plagh, en dan weer leggen slapen, En schuylen als een Uyl, en droomen een ghedicht, Dat, beter als dit Beest, darf komen in het licht. Nu leydt hy vast en peyst, om syns ghelijck te troosten En wenscht de Schans en't volck op 't uytterste van Oosten: Dan't gene dat hy wenscht, en wenschtmen hem niet weer, Maar vry wat verder, dat's by onsen lieven Heer. Vaar wel dan Midas-bol, vaar wel Seinjoor podrido, Vaar wel ghy Circes boel, ô porco bien vestido. Doch moet (al eer ik van U. E Sl. oorlof neem) Vernieuwen wederom ons voor-seg, d'oude teem, Die g'in den Slaap-bol wist verkeerd lyk uyt te leggen, It anders als men fey? dit was, en blijft ons feggen:

WAt is des Vyants winst en kans?
Een houdeloose Schenke-Schans?
Een Vlot, daar op een aarden-Wal,
Een dat, een wat, een niet-met al,
Een luk, van korte vreughd en moet,
Een winnigh die hem schade doet.

Dies alsmen't wel te recht besiet,
Soo ist een op-gepronkte niet,
Ja, min als niet, want t gunt hy heest
Hem meerder ramp als voor-deel geest.
Seydt yemandt dattet ons ook smert,
De pijn en gaat ons niet aan't hert,

Seydt yemandt dat het ons ook fmert,
Men antwoordt, neen maar t klemt het hert,
En t knaaght de ziel van Neske-bol,
Die nu de Gal braakt in fijn hol:
Daar zit den Bunzing neer-gehukt,
Als of hy Almanacken drukt,
O Hoe fweet de knecht.

Stuer Recht.

Op't

# MISTIGHE WEDER

in Duyns

Den 21. Odebris 1639.

INdien de Penne cost Kartouwe schooten geven, En dat een yeder Rijm gaf donderend gerucht: Ttt 2 Soo moght de Poëzy af-schilderen na 't leeven, 't Verdelgh der Spaansche Vloot, en eer-vergeten vlucht.

#### 'EMISTEN NIET:

En seyt, het Misten doe de Vlooten sich ghenaakten:
Hoe can dat mogelijk of waarlijk syn geschiet,
Want onsen Admiraal die tresten dat het kraakten,
Met heele laagen Schuts, doe Mistent ummer niet.

't Scheen of den Afgrondt barfte en baarde Solfer bergen, En dat den Helfchen Draak fyn Mynnen springen liet. Het gunt den Spangiaart deed' de hayren staan te bergen, En sengen vanden Cop, doe Mistent ummer niet.

t Vertoonden int gelicht of Zee en Baaren branden, Enstreden mette Rook door 't vreesselijk geschiet. Daar was den Ionghsten dagh alsoo het scheen voor-handen, Gelijk 't voor vele was, doe Mistent ummer niet.

Nooyt treffen diergeiijk, 't goldt nooyt soo lijf om leven, Nooyt Spek in sulken anghst, in jammer en verdriet, Nooyt ginght soo Boegh an Boegh noch Steven tegen Steven, En Zy op Zy, als doe, doe Mistent ummer niet.

Het puyk der Galioens en 't meest der Spaansche Schepen, Die Boogh den vromen TROMP met cracht tot syn gebiet, Soo datse na 't gebruyk haar Vlaggen mosten slepen, Een teken als gevaan, doe Mistent ummer niet.

#### TEGEN-BERICHT.

QUENDO, (Wien't gemoedt uyt-beelde door het zuchten)
Die was den lammen Dans van Spangiolette zat,
Dies floop hy vanden Rey; der welker hy ontvluchten,
En is ons foo ontsnapt, doe Mistent numer wat.

Hoe dat den Spaanschen Haasden Loper word ontsangen,. Gewelkomt en onthaalt, dat werdt hier wel gegist, Hoe word 'Antonio met groente wel behangen,. Doch veel menen neen, om dattet sieest gemist.

Lov'er

#### Lover

Aenden volmaakten Lauwer-Crans

Vanden Ed. L. Admiraal

## MARTEN HARPERSSEN TROMP.

Lichten onser Eeuw! wanneer ghy hebt bevlochten, Bepeirelt en geciert het hooft des waarden Mans, Die op syn Gideons den Spangiaart heeft bevochten, Gejaaght en angerandt met ongesiene Cans.

Soo wilt alfdan van my dit Loverken ontfangen, En hechtent hier of daar an TROMPS verheven Crans, 't Is my genoegh indient maar onder an mach hangen, 't Sal flik'ren min of meer by klare Sonne-glans.

### LETTER VERSET

Op den Naam vanden Ed. Zee-Heldt.

MARTEN HARPERSSEN TROMP

MARTHEN ERNST OPPER MARS.

Stuer Recht.

# tSaamen-spraak

Tuffchen

## EMANUEL CARBONERO

Spaensch Capiteyn,

ENDE

## FRANCO VREDEMAN.

Een gevangen Nederlander.

Emanuel Vredeman O soi Capitamo Matta Moris
Vredeman (Stil Mannen Broeders dit's de tweede Ridder Sint Joris,)

Ema: Que Hago tremblar los Montos con el punto d'esse pie

Vred: Sus vrinden sus, of 't mes raakt uytte Schie,

Ema: Yo Nasio Castillano terror d'el Mundo Innemigo de los Flammicos. Vred: 't leste woort dats een rond'o,

Ema: Y Principe Superror de los Mattadoris,

Wred: Een quaat Steker onder de Gansen, als Lamme Floris,

Ema: Hermoso Como un Angel. Vred: niet lelijk van acht'ren schoon van musyl,

Appel-rondt als een Wint-hondt, van neus en ooren als een uyl,

Ema: Servidor de las Damas, Vred: Ja Haerlemmer-dijkx Joffers,

Tot die schorfde Duyf jes passen pockige Dosfers, Hystrijkt sijn knevels op, nu moeter een gril los,

Esna: Yo Come tambien piscadillos de dos Manillos,

Moy bien Colorados de tres Colores, Biancos Negros, Amarillo que Cantantodo la Noche, Botto a dios,

Wred: Wat gaat de man een goet of, hoe handelt hy in 't Gros,

Ema: Vale mi dios, yo Make datte verfere bin de volke,

Quando

Quando yo devayna mi espada, se canse niette seg,

Vired: Heer wil ikje vertolke?

Hy wil fegghe, flok Kikvors houtje bek,

Of ik salje lubbe Ema: que dise, Vred: 'k seg je bent een man als Spek,

Vos ameste Sta Hidalgo y Cavallero valiento,

Op de Meulnnaars vloon Ema: yo de Broere bin van Capitanio Spavento, Parento del Rey, Vred: Ja hy is na bloet vande Keunnink van Spanje,

Een Lit varder als ik ende Prins van Oranje,

Tusschen hem en Meester Kanjaart is gantsch geen keur,

Waer hy hier, foo waarder pas stront by zyn Breur,

Enna: Villaco, watte stronte, Vred: los innemigos mosten strompelen. En voor jou vallen, k moet wat meer binnens Mondts mompelen,

De Gek heeft in Brabandt gedient, haha, sie dats een trat, Wachtje Braat-vis, wegh Oly-koek wijk voor Jan gat,

De werrelt is te nauw, Ema: o Diablo quando yo trecke my-rapiere,

De fyande se loop wegh als de Haas, Vred: o ja tiereliere, Hoe liepense met dozynne inde ployen van zyn Broek, 'k Meen piootjes, op 't hoose-luysen is de Man heel kloek,

Hy soektse de Naeden langes, hy weetse te bedotten,

Ema: Voor my alleen winne de flagh, Vred: vande doo rotten,

Ema: Don Piedro sondre my hebse verliese, Vred: dat hebik gehoort,

Want hy verstonk zyn vyandt se mosten wel voort, Hy scheet in syn Broek van angst door beven en zuchten,

De lucht quam voor-windt in haar Neus, wie fou dan niet vluchten,

Ema: Julio Cæfar, Alexandro, Scipio, se acse niette by myn,

Hector Achilles, al Nada. Vred: Heer jij vergeet Orson en Valentyn,

En de vier Heems kindren de Ridder met de Swaanen,

Roeland' Maelegijs, Amadis en Palmerin, dat waaren Haanen,

Meliades Godefroy, wat dunkje van die Maats,

Emaz Al niette niette, Vred: Ja wel kind'ren maak plaats,

Of jij werdt gekappoent, t is alte vreefflijk,

Ema: Yoklooffe de koppe, fa boof tot de kak-poorte, Vred: dats ongeneest lyk

Ema: My ferliese de Paard' de jong maak ander, Vred: die jonge was sterk,

Een Paardt te maken, dats by-gommers meer als mans werk

Ema: Foor my doodt flage elve hondre, Vred: daar doe'ker een voorde waare deur.

Off

520

Ema:

Of meent myu Heer Hoendre? daar ben ik ook onvervaart veur,

Emas Niette de Hoene Soldados, yo winne de Croone, Vred: Ia Soldaten alsser inde out Wijfs Pelssen woone,

Conlicentio Seigner, met oorlof. Ik wed dat myn Heer,

Dan wel heeft over-gegaart een was-cuyp vol mensche smeer, Voor-seker hebje daar een mooy dof jen uyt-gestreken, Daar soume wel me stofferen al d'Amsterdamsche Apteken,

Cailla la Boca de los vanas palabras niette wil verstaan,

Vred: Dat's soo veel geseyt, kip, jor tong of men salder op-slaan,

Ema: Vay Comigo de tras, gaan acker my kak-porte, Wel Heer maar ik bedingh dan niet te forte,

Hy hondilde Want hy is niet heel Poort-vast, 't schijnt datter geen bestot is,' Nensioe, Schoon of hy vijst of niet, staagh stinkt hy of hy verrot is, gaande ach-odoodt! foey wat stank, Ema: yo soi dorado de gratias

Vred: Iy meught de drom, de keirel verkoopt niet als Portugaals vlas, Wat stinker is dat, Ema: yo wilfe ga by de schoon frouwe,

Vred: Hebje geen beter munt soo meughje de Beurs wel toe houwe,

Ema: Mochacho: Vred: Seignor, Ema: wacke hiere wat,

Wred: Si Seignor, daar gaat den halven Moor dat stuckendt vuylisvat, Gaat heen, de goe Sint Iob verleenje syn sweeren,

Anda porco vestido daar gaat een varken met kleeren, 'k Moet nu huyle mette honden daar ik by ben,

Maar fluyte gae ik soo'k my verbet'ren ken,

Neen my lust niet meer de reuk van sulken geparfumeerden vlas sunyvel, Te dienen sulken pockigen mockigen rauwigen krauwigenende: Luysi-

gen pluyfigen Gras-Duyvel,

O neen, liever Huys-mossen te schieten met hulp vande Boer, Soo moetense varen die na 't Kalss vel luystren en niet na Vaar of Moer, 'k Heb myn verdiende loon: salik weer uyt dit Landt raaken, Soo moet ik platte, en vande noot een deughdt maaken, Hoe sweestmen inde werrelt, d'een totwinst en d'ander tot verlie:s, Ik ben een gebooren Hollander al schyn ik een Portugies, Uyt Nederlandt in Portugaal verdoolt sijnde gecomen, Soo heest Don Laurencio my in sijn dienst voor knecht genomen, En worde soo mede gevangen inden bloedigen strijt, Van desen wint-buyl, die 'k nu dienen moet voor dese tijt,

k Wed

'k Wed Krijgh gh'en krijghtme niet meer dat heb ik geswooren, De Krijgh dat senynige dier is inde Hel gebooren, 'k Schrik deur d'over-geven boosheydt die daar deur geschiet, Moorden roven branden en is noch 't slimste niet, 'k Schaame te noemen de lelijkheydt, 't is een af-grijsen, En noch sijnder genaamde Christenen die den Oorlogh prijsen.

De Krijgh dat schrick'lijk beest is inde Hel ghejonkt, In Pest en vuyr gedoopt, van Venus op-ghepronkt.

DE Vader tegen't Kindt de Neven tegen Neven, Die brengen onverhaat malcanderen om't leven, Waarom? om't lieve geldt, 't gunt weynnigh is en schaars, Syn dit niet wel te recht ghehuerde Moordenaars? Soo (om een Beuselingh of heel gheringe saeken, Gelijk het vaak gebeurt) de groote' in twist gheraken, De steurenis daar van of 't vuir van dese twist, Werdt selden deur haar selfs met Wapenen geslist, Flok roertme't Kallefs-vel om deese of die te dienen. Daar leydt dan Spoel en Scheir het Wilt raakt inde bienen, Op luye deuge-niet, de Pluym verciert de Man, Daar bindt de Rib op 't lijf, wat lepel lecken kan, Daar sietmen't Galgen-aas, en tschuymsel vande Steeden, Met Degens op het lijf haar Schelmery bekleeden, (Ja, is dat Ifralitsch?'t mach wesen dat ik swijgh, Dat meer is, 't werdt genoemt een Christelijken Krijgh, Het is belachelijk, doch meerder te betrueren, Dat hoogh geleerde lien dit noch voor Godd'lijk keuren, Wat sinnelooser breyn dat sulkes prijsen can, De Beeften leeren ons het tegen-deel daar van) Na datmen heeft geblaakt gebrandt geschat geschooren, Verdorven Landt en Luy ('t onmenschelijk om hooren,) En duylenden verwurght te zaeke maar van twe, Soo handelt men op 't lest eens wederom van vre, Te laat betreftmen die, te laat werdt die beslooten, Waarom niet van te voor eer soo veel bloets vergooten,

Ber soo veel geldts verspilt eer soo veel schoon gewas. Eer 't schoonste van het Rijk te saam bedorven was? Godt heeft de te ere Mensch het eelste dier der dieren. Verheven boven al van wefen en manieren, Van kloekheyt en verstandt van schoonheyt en gelaat. Dat sijnnen Schepper lijkt, maar lichtelijk verlaat. Hy gaf dit aardigh dier een lachen ende schreyen, 't Omhelsen ende kus en traanen om te vleven, Een steyle rechte gangh een lieffelijke stem. En boven al de spraak, wat dier heeft neffens hem, Van dese gaven yets, of sulke pronk van zeden? Maar (laas) geen dier als dit is soo vervreemt van reden: Het sprakeloos gediert oft vee van eender aardt, Weyt veyligh by malkaar en vredelijk vergaart, En comt het by geval dat som an 't vechten raaken, De nijt en kleeft niet an, haar twist en vrede maaken, Die duert een kleyne tijt, ja vaak geen halve stondt Of alles is beslecht en op syn oude grondt, De Beesten meerendeels sijn weerbaar van natuiren. Met Wapenen voorsien door 't Goddelijk bestueren. Den Elant, Stier, en Bok, de Ram, de Buffel, 't Hart, Deef syn tot kort bewijs met hoorenen gehart, Den Tyger, Leeuw en Beir en Luypaerts fyn geschapen Met klaauwen, t wilde Swijn met houwers tot fyn Wapen, Den Elephant vertrouwt sijn tanden ende snuyt, De Schildt-pad, Cocodril sijn steek-vry op de huyt, Siet Adder, Slangh en Spin hoe dat sy haar verweeren. En weten met fenijn haar vyandt af te keeren, Ja Voghel ende Vis van veelderleve schijn, Met yets tot tegen-standt by na gebooren syn: Alleen de ted're Mensch en is dit niet ghegeven, Waarom? om dat hy souw vreedsaamelijke leven, Geen Wapen is hem nut de tongh en t kloek verstandt, Syn machtigh dat geen nyt en neeme d'overhandt, Genomen hy en kost door re'en geen toorne boeten, Hy ftry dan (tot vernoegh) met handen ende voeten,

Soo lange tot hy fweet (hoe wel, niet wel gedaen,) En drinkent weder of, dat laat ik heene gaan, Maar neen, noch handt noch voet vermach sijn leet te wreken, Men neemt een stok te hulp of yets om me te steken, t Zy Degen, Dag of Pook of Messen of Rapier. Ta't is soo veer (helaas) men vecht met't Helsche vier, Men bootst de donder na, door Bussen en Cartouwen. (O wrake meer als wreet't geldt Kinderen en Vrouwen,) O Mensch! geen dier als ghy en leeft soo onbedaardt, Dat foo Tirannighlijk verdoet fyn eygen aardt, 't En is niet weers ghenoegh staal stocken ofte steenen, Men moet noch vanden Droes de wapenen ontleenen, De Duyvel von de vondt van 't Godd loos Bussen-cruyt, Die dit ten Hemel prijst, valt licht de Hel tot buyt, Nu, nu genoegh daar van, waar toe het hooft te beeken, Van 't gunt onmog'lijk is de werreldt af te preken:

Was of den Bunfingh blijft, waar mach hy fyn belandt? Hy is misschien beset, of 't schabberje te pandt, Ik vrees' dit schoone Beeldt dat salmen noch ontschaken, En druckent in het Was om Apen na te maaken, Wat dienter best gedaan, wat raadt? geluk daar toe. Goe reys' daar me, ik hebde Paspoort in mijn schoe.

Stuer Recht;

FINIS.

Kantasatara Charan II sandara sana and nothing on the technique of the amine to helicing en en la desta de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composici on beyork to he had not then the fire of the police (O wrake it eer als wreet t geldt Kind achtel Vrouwen, ) that is also asked the line in color in the men; Do Dural substitution a factor and a confine substitution of the confine substitution Die die ten Hessel uffilt, valrilieht de Mei corinan. Ivu, nu cenoccii daar van, waarde her book te eelen, Van Telliot onbrog lijkas de Welfelde af tentre gen: V Hv is milleliven balet, of the inductive to panels, -Vac dicorer bell gedram warrand to tolk larring is FIRE TO

Special 94-B 5186

ME CETTY CLOTER



Vaenius Zinne Beelden oft Adams Appel